

Polat. XXXIV 92

XXI. T. 9



# LETRES DU CARDINAL

# D'OSSAT

Avec des Notes Historiques & Politiques

De M. AMELOT DE LA HOUSSAIE.

Nouvelle Edition corrigée für le Manuscrit original, considerablement augmentée & enrichie de nouvelles Notes de M. AMELOT DE LA HOUSAUE, qui ne se trouvent point dans la dérniere Edition de Paris de 1697.

TOME CINQUIEME.





A AMSTERDAM;

Chez Pierre Humbert

M. DCCXXXII.

Dalig a madrid w premier dois 1708 -

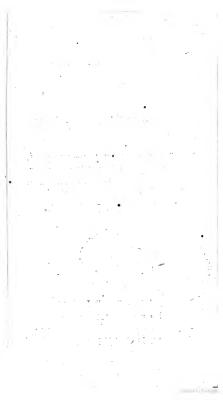



# LETRES

CARDINAL DOSSAT.

ANNEE M.D. CI.

## LET RE CCXCII.

A MONSIEUR DE VILLEROY.



ONSIEUR, Par ma derniere dépêche, qui fut du 17. Septembre, je répondis à deux des vôtres des 18. & dernier d'Août, qui ont été aussi les dennieres que j'aye reçûès. Le lendemain de madite dépêche 18.

Septembre le feigneur Henri Firley, Ambaßadeur du Roi de Pologne ', me vint voir, dautant qu'il vouloit partir de là à peu de jours, pour s'en retourner en Pologne, comme il partit sa-

Tome V.

<sup>1</sup> Henri Firley fut depuis Archevêque de Gnesne en Vicechancelier de Pologne, 1624. Evêque de Plozko, & ensin

medi 29. Septembre : & après qu'il m'eut dit ce qu'il voulut, & que je lui eûs répondu, je l'interrogeai de l'alliance, dont vous m'avez écrit par votre lettre du 18. Août, non sans avoir usé remierement d'une préface apartenante à un trait fi hardi, jaçoit que nous foyons amis des long-tems avant qu'il eût cette charge, & qu'il ait toujours montré grande afection à la France, étant né du tems que le Roi Hénri III. étoit en Pologne, & tenu au fonds de baptême par S. M. dont il porte le nom. Il me répondit fort candidement, qu'il n'en avoit jamais été parlé, & que fon Roi n'y avoit onques penfé; & qu'austi-bien la Noblesse, dont leur Royaume est plein, ne le trouveroit point bon. Je lui dis que je l'avois ainsi cru de moi-même, & que tant plus hardiment je lui en avois ouvert le propos. Après cela il me dit, qu'il étoit vrai qu'il avoit demandé au Pape, par forme de conseil où il lui sembloit que son Roi se dût marier 2, en une si grande pénurie de Princeffes qu'il y avoit aujourd'hui; & que M. le Cardinal Aldobrandin lui avoit dit, qu'il y avoit en France la fœur de Monseigneur le Prince de Condé 3; & fur cela il me demanda quel âge elle avoit ? Je lui dis que pour le moins elle avoit quatorze ans, dautant que son pere étoit mort en

2 Cet Ambassadeur demandoit conseil d'une chose, dont la résolution etoit deja prise par le Roi, son Maitre, qui vouloit épouser une seur de sa premiere semme.

3 C'étoit Eleonor de Bourb n , fille de Charlote-Catherine de la Tremouille , & fœur ainée d'Henri , Prince de Condé ; laquelle époufa en 1606. Philippe Guillaume, pfine d'Orange, filis ainé de Guillaume, le Fondateur de la République de Hollande. En fareur de ce mariage de Philippe avec Eleonor, Henri IV. lui rendit la Principauté d'Orange, dont fa Maifon avoutété dépouillée durant les guerres civiles.

#### ANNEE M. D. CI.

Mars \* 1588. laissant Madame la Princesse sa femme grosse de mondit seigneur le Prince de Condé 4.

Lorsque je vous écrivis ma derniere lettre. la goute étoit venuë au Pape en un bras le jour auparavant, & à peine en étoit-il guéri, qu'il lui vint un courrier de Croace, portant que le feigneur Jean-François Aldobrandin étoit griévement malade; & à peu de jours de-là, en vint un autre, qui en porta la mort 5 : dont S. S. & toute sa maison, a été fort contristée. Sa Sainteté en parla un peu au Consistoire qu'elle tint mecredi 26. Septembre . & entre autres choses nous exhorta de ne point faire envers lui. ni envers ses parens, les condoleances en tel cas accoûtumées, qui ne ferviroient que d'aigrir la playe encore sanglante : Qu'ils étoient chrétiens, & scavoient, que N. S. Jesus-Christ étoit mort, & qu'il nous faloit tous mourir, & comme il étoit resuscité, ausli ferions-nous. Ledit feu seigneur Jean-François a eû fort peu de bonheur en ce voyage; car arrivant en Croace, il n'y trouva aucune provision de vivres, dont ses foldats eurent beaucoup à pâtir, & s'en retournerent environ la moitié. D'autre côté, les principaux Colonels qu'il avoit menez d'ici comme les fieurs Paulo Savello , Horatio Baglione, & le Marquis de Malatesta, se mutinerent pour voir préféré à eux le sieur Flaminio Dals

<sup>•</sup> Le 5. de Mars trois es die, calo ferens intennisse, jours après son retour auprès de coruscationes lett omiair de sa semme.

<sup>4</sup> Qui nâquit le premier 5 Il mourut d'une fiévre de Septembre suivant. Fauf-chaude à Varadin en Croatits aufpieits, dit M. de Thou. Nam observatum à curissis, Hongrie.

no, Mestre de camp général, & quiterent là six enfeignes, qu'ils avoient chacun à commander. Sa Sainteté a fait prier Dien par les Eglises de Rome pour l'ame du défunt, & fut elle-même à dire une Messe des Morts en l'Eglise S. George vendredi 28. jour de Septembre, & en retournant delà alla visiter & consoler la signora Olimpia, femme du défunt, & sœur de Monsieur le Cardinal Aldobrandin, & leur mere, & les enfans dudit défunt 6.

Ce même jour 28. de Septembre S. S. donna audiance aux Ambaffadeurs, & j'y allai auffi, & donnai compte à S. S. de la lettre, que j'avois recûë du Roi du dernier d'Août, & du voyage de S. M. à Calais; & des lettres, que S. M. avoit recues de Monfieur de la Rochepot du 19. d'Août, & de la Cour du Roi d'Espagne, qui n'avoit encore donné aucune satisfaction sur les indignitez qui avoient été faites audit fieur de la

6 Jean-François n'étoit trattabile. All' incentre veni-Aldobrandin que par adoption. Sa mere étoit sœur du Pape. Il fut peu regreté de l'Empereur & des Imperiaux. Ils avoient fait courir de part & d'autre, des manifestes si piquans, & si pleins d'invectives , que le Delfin , Ambassadeur de Venise, les apelle dans la Relation de la Cour de Rome Scritture diaboliche. Et pour dire le vrai , l'Empereur Rodolphe avoit très-peu d'esprit & de vigueur ; & le général Aidobandin, très-peu d'experience militaire. Era egli d'eta matura , complession firte ; haveva melte più del rozzo che del

vano grandemente commendate le qualità della moglie: Era di nebil presenza, ornata di melte virtu , e di un giudizio particularmente che la rendeva superiore all' età più ancora al feffe. Degna d'effer huomo . e di far nel Pontificato le prime parti , ferfe ella più ch'el fratello; e degna al meno di non effer tanto infelice , coms ella fis nel vedere con vita si breve tutti li figli maschi. e con una successione si cadente , ch'ella prima di mancare la vidde , è già mort-bonda , è del tutto morta, Memorie del Card. Bentivoglio.

#### ANNE'E M.D. CI.

Rochepot: ains l'Adelantade.\* de Caltille avoit recommencé à emprisonner & tourmenter les marchands & patrons des nayires François dont s'en enfuivroit quelque grand inconvenient s'il n'y étoit en bref remedié. S. S. ne peut croire, que ces nouveaux emprisonnemens & tourmens soient vrais; & quant.au reste, il me dit, qu'il esperoit que cela s'aconmoderoit; & qu'il en avoit écrit lui-même au Roi d'Espagne, & sçavoit que son Nonce'y faisoit tont ce qu'il pouvoit; duquel il me dit avoir lettres du même jour

19. d'Août. Je parlai à S. S. de confirmer à l'Hôtel-Dieu de Paris les Indulgences, qui lui avoient été concedées par les Papes ses prédécesseurs, & lui présentai les lettres, que le Roi lui en écrivoit, & celles ausli de Mellieurs les Prévôt des Marchands & Echevins de la ville de Paris. A quoi S. S. fit bonne réponfe. Mais dautant que depuis le Concile de Trente, on n'est si liberal à Rome d'Indulgences, comme on étoit auparavant, & que S. S. en est spécialement parque ; je crois qu'il en confirmera une partie ; mais non pas tout. Je lui parlai encore pour des particuliers à l'accoûtumée, dont il n'est besoin de spécifier autre chose. Mon intention n'étoit point de lui parler du feu seigneur Jean-François Aldobrandin, atendu ce qu'il nous avoit dit au Consistoire précédent : mais S. S. m'ayant dit fur la fin comme je voulois partir :' Vous voyez. comme les choses de ce monde vont : je lui dis qu'oui ; mais que je n'avois eu la hardiesse de lui en parler, atendu ce qu'il nous avoit commandé au Contiftoire : Que je maffurois, que le Roi en

<sup>.</sup> C'est comme le Grand Sénéchil.

feroit fort marri, étant S. M. si obligée à S. S. & si afectionnée à toute la Maison Aldobrandine. à laquelle il ne pouvoit advenir bien ni mal, que S. M. ne le sentit comme advenu à elle-même : & puis lui dis aussi quelque mot de la douleur. que j'en avois moi-même. A quoi il ne répondit, sinon que Dieu fut loué de tout, en soupirant. Cela me donna ocasion & hardiesse d'en faire autant avec Mellieurs les Cardinaux fes neveux, qui me dirent l'un & l'autre, que S. M. y avoit perdu un très humble & très-dévot serviteur ; & que tout ce qui restoit de cette Maison étoit & seroit toujours à son service. Je croi qu'il fera bon , que S. M. écrive fur ce fujet à Sa Sainteté, à Messieurs les Cardinaux Aldobrandin & Saint-George, & à là fignora Olimpia; & commande à Monfieur l'Ambassadeur de rendre les lettres, & les accompagner des propos convenables à un tel ofice.

Comme l'atendois l'audiance, furvint l'Am-. bassadeur du Roi de Pologne, qui venoit se licencier du Pape, pour partir le lendemain : lequel me dit, qu'il avoit déliberé de me venir voir le foir ; mais puisqu'il me trouvoit en commodité, il useroit de cette ocasion, & gagneroit ce tems, tant pour moi, que pour lui-même: Ou'il avoit à me dire, qu'il avoit recu lettres de son Roi qui lui écrivoit, que le Comte Charles, fon oncle, qui lui fait la guerre, avoit envoyé homme exprès au Roi, pour lui demander des Capitaines François, pour commander à des gens tant à cheval qu'à pied; & que S. M. lui en avoit acordé; & qu'ils étoient jà arrivez au camp dudit Comte Charles : dont fon Roi étoit grandement émerveille, atendu la notoire injustice du Comte Charles, & l'observance & ré-

verence, que S. M. Polaque porte à notre Roi, & toute la Nation de Pologne à la Françoite. Il ne me dit point, qu'il eût charge de s'en plaindre au Pape; mais je me doute qu'il en avoit, & qu'il le fit en l'audiance, qu'il eût après moi. Je lui répondis, que je ne croyois point telle chole ; ains au contraire je m'affurois, que fi le Roi avoit à aider l'un ou l'autre, il aideroit plutôt le Roi de Pologne, que ledit Comte Charles, pour plusieurs considerations que je lui mis au devant. Et de fait , Monsieur , je lui répondis comme je crois, & comme j'estime être du devoir : car'il se sçait par toute la Chrétienté, que le Comte Charles à injustement ocupé le Royaume de Suede sur le Roi de Pologne son neveu 7, & mérite que tous les Rois fe tournent contre lui, pour ôter un exemple si pernicieux, & de si périlleuse conséquence pour tous les Princes 8, qui desirent la sureté de leurs

7 Charles , Duc de Suder- [ Ce font les termes de la manie, frere de Jean III. Roi de Suede, qui mourutvers la fin de 1592. ayant pris l'administration Royaume en l'absence de Sigifmond, fon neveu qui regnoit & résidoit en Pologne, se saisit peu à peu de toutes les places fortes; & se rendit enfin fi puissant en Sucde , qu'en l'année 1604, il s'y fit élire Roi par les Etats, affemblez à Stockolm, lefquels ne fe contenterent pas de priver Sigifmond du droit héréditaire de cette Couronne, mais encore trans-& héritiers mâles de Charles.

Déclaration des Etats. 8 M. de Villeroy , parlant

de Sigismond & de son oncle, dans une lettre au Préfident feannin , du S. d'Avril 1668. [ La justice , ditil, combat pour l'un., & la force foûtient l'autre . . . ] Le Duc Charles étant tenu pour usurpateur, sa cause fait exemple & conféquence pour tous les autres Princes. Don Bernardino de Mendoza, Ambailadeur d'Espagne en France, dit un jour à Henri III. qu'un Prince, qui protégeoit les sujets rebelles d'un fererent ce droit aux enfans autre, invitoit les fices à fe révolter auin.

Etats; & la transmission d'iceux à leur lignée & posterité. Davantage , ledit Comte Charles ne fe contente pas d'avoir proditoirement usurpé le Royaume de Suede, mais il a encore l'audace d'aller assaillir son neveu au Royaume de Pologne, qui lui est acquis par élection : Il est hérétique calvinifte, & le Roi de Pologne Catholique. Ceci est encore de quelque consideration, que le Roi de Pologne a pour ennemi l'Empereur, & tous les Princes de la Maison d'Autriche 9, qui font aussi & feront toujours les nôtres, non seulement en guerre, mais aussi en tems de Paix; & que les Polonois ont tant estimé les François, qu'il n'y a pas encore trente ans, qu'ils élurent unanimement un de notre nation, & du Sang Royal de France, pour leur Roi, & pour commander fur leurs biens, honneurs, & vies. Je vous prie de me mander ce que j'aurai à répondre de ce fait au Pape, & à d'autres, qui m'en pourront parler. Cependant, je le nierai fort & ferme, & le ferai en bonne conscience, pour ce que je croi fermement qu'il n'en est rien.

9 Cette inimité avoit ceffé depuis le mariage de ce Roi avec Anne d'Aurriche fille de Charles Archiduc de Gretz, e'elt-à-dire, depuis l'an 1592. Et ce Roi fut toujours fi affectionné à la Maifon d'Aurriche, qu' Anne étant morte en 1596, il éponda fa fæur en 1005, malgré let opositions du Sénat, & coute la Nation Polonoide 5, quit a en liorreur ces ma-

riages incestueux, quoique faits avec dispense, qui pare dance de pare de l'acceptant par le de la comparate par l'acceptant p

#### ANNE'E M.D. CI.

L'Ambassadeur du Grand-Duc vint à moi ledit jour de vendredi , 28. de Septembre , au matin, de la part de Son Altesse, pour me dire, que lorsque M. d'Evreux s'en retournoit de Rome, & qu'il passa par l'Etat des Venitiens, le Comte Gian-Domenico Albano 10 , qui est un feigneur d'autorité, & de grande suite en son païs, ofrit au Roi son service, & de tous les fiens, & particulierement d'un fien fils, apellé le Comte Gian Francesco Albano ; & que ledit fieur Evêque étant arrivé en Cour, le dit au Roi, qui accepta à fon fervice ledit Comte Gian-Francesco, & lui ordonna deux mille écus de pension, comme ledit sieur Evêque l'écrivit à Monsieur Serafin ; & ledit sieur Serafin audit Comte: lequel, fur cela, fe déclara & publia ferviteur du Roi ; & même la Seigneurie de Venise lui ayant ofert une charge, il avoit répondu, que le Roi l'avoit accepté à fon fervice. Maintenant il desireroit avoir un brevet de S. M. pour montrer au monde, que ce qu'il en a dit n'a point été par vanité, mais pour être chose vraye, Que si S. M. lui fait payer les deux mille écus, il lei en aura de l'obligation ; finon, il se contentera dudit brevet. C'est ce que me dit ledit Ambassadeur de la part de Monsieur le Grand-Duc, me requerant d'en écrire : ce que je viens de faire, & en suis au bout, étant ce . les premiers nouvelles, que j'en aye jamais ouïes. Monsieur le Cardinal Borghese, qui est Protecteur des Ecossois, & Viceprotecteur des Anglois, me parla mecredi dernier, 26. de Septem-

10 C'est une des principa- Jean-Jérôme Albano, créales-samilles de Rergane, & ture de Pie V. ac-laquelle étoit le Cardinal

As:

bre, d'écrire au Roi, qu'il lui plût ériger à Paris un College pour les Ecoflois, comme le Roi d'Efpagne en a érigé en plufieurs lieux pour les Anglois 11. Je croi que ce feroir une chofe pie & tainre, si S. M. trouvoit bon de le faire. Il y a longtems que d'autres m'avoient parlé de lui propoler d'en ériger pour les Anglois; tant pour la même pieté, que pour contreminer la mine des Espagnols, qui ne tend qu'à empieter l'Angleterre après la mort de la Reine, si plutôt ils ne peuvent 12.

11 Philippe II. avoit fondé des Séminaires & des Colléges pour les Anglois Catholiques, à Douay & à Saint-Omer en Flandres, & un autre encore à Vailladolid en Cafbille.

12 Paul Piafecki dit, que l'établissement de tous ces Colléges donna martel en tête à la Reine Elifabeth , & fut cause , qu'elle publia un Edit de profeription contre les Catholiques, foit. Anglois, ou Etrangers, qui se trouveroient en Angleterre , & en Irlande. Promulgato edicio, in que querebatur , qued Religionis nomine Hifpanns conaretur ab eins obadientia fubditos abdicert . Hiberniamque illorum opera. invadere ; exquisitiffinis modit indagari prac pit , que perfone in regnun intravent. deprehenfofque Catholicos pmna criminis lafe Mai ftatis punirt guffit . . . deprebenfique plurimi , non advena tan-

tiem, sed & indigena veteres Angli, vita & benis spoliabantur. Cum plerique en co ( feminario ) dit M. de Thous postea in Angliam migraffeat ; in arcano Catholicorum reliquias hortatibus & dell'rina confirmantes , accidit , we . initis ac detce is frequentibus ut fit in regno religione fciffo ; melitionibus : ii . non tangnam Catholici , fed quefi perduelles, de conjurationum in Reginam . ac tranquillitmem publicams antores ac confeit in crimen vocati fint , multi etiam en iis supplicio affelli , pro qui. bus Alanns ( le Cardinal Alan , directeur & protecteur de ces Séminaires Anglois ·) Apologiam scripsit , que cos non perduciles, guales ad invidiam à Sectariis jaclabantur; fed vera religionis aff rtores , ac conftantes vera fidei ad mertem teftes. friffe contendit. Hift, lib.

126.

Le Pape aime grandement les Religieux Réformez, & particulierement ceux de l'Ordre « e S. François. Et pour ce que je lui ai affluré phfieurs fois, que le Roi les favorifoit, & qui ln'avoit commandé de m'employer auprès de sa Sainteté pour eux, comme il est vrai, & J'en ri les lettres : S. S. leur a acordé des graces ; qu'en trement il n'cût acordées, fous cette esperance, que S. M. les en feroit joûir, & leur y tiendroit la main. C'est pourquoi, je vous prie d'en fairefouvenir S. M. & l'affurer, qu'elle fera très-grand plaifir à S. S.

Quant aux ocurrences de decà, outre ce que pe vous en ai mis cf-defius, il s'y dit des menfonges forgez à Turin, & publiez ici par les Espagnols, que l'Ambaliadeur d'Espagne a été emprisonné à Paris; que les François ont, attenté de lurprendre Pampelune & Fontarabie; & que le Roi, et allé à Calais, pour favorifer les alliegez d'Ostende, de s'aboncher avec la Reine d'Angleterre, de le Prince Maurice; & telles autres dignes de leur forgeron, & de ceux qui l'appendie de leur forgeron par le de la companie de leur forgeron par le de la companie de leur forgeron de de ceux qui l'appendie de leur forgeron par le de la companie de leur forgeron par le de la companie de leur forgeron par le de leur de la companie de leur forgeron par le de leur de la companie de leur forgeron par le de leur de l

les vont débitant.

J'ai vû, lettres de Turin, par lefquelles est porté que tout auflitôt que Monsieur de Nemours 13. y fut arrivé, l'Amballadeur d'Efpagne y refidant, se mit après lui, pour lui perfuader d'épouler la sirvea Marilda, secu-naturelle dur. Duc; se faisant fort; que le Roi d'Espagne y feroit-pour cent mille écus; se le voulant, par ce moyen; obliger audit Roi d'Espagne. Mais ce Prince-est si lage, qu'il me fera en cela rieu

<sup>13</sup> Henri de Savoye; Dúce de' Lorraine, filse unique de de Nemours, pere des deux Charles, Duc d'Aomale, dont dérnitets Ducs: de ce nom. Il est parté dans le tette du Ille du poux femme... Auno 2 302, de Novembre 1598-

fans la permillion du Roi, ni fans le confeil & autorité de Madame sa mere 14. Je sçai, qu'il s'et parlé de le marier avec une fille du Duc de Modena: mais pource qu'on voudroit, par même moyen, mettre sin au disférend, qui ett entre Madame de Nemours, & ledit Duc de Modena, sur la sincellion du dernier Duc de Ferrare \*; & que je sçai que les prétentions des Parties sont fort élosgnées les unes des autres; il sera malaité, que ce mariage réutilise.

Dé l'armée de mer du Roi d'Espagne, il est vrai ce que je vous en écrivis par ma derniere, qu'elle s'enest retonrnée de la côte de l'Afrique, sans y avoir rien fait ni atenée, ni contre Alger, ni contre acune autre place. Je vous envoye la copie d'une lettre, qui contient quelques particulaires du Algeis e publication de de l'acune de l'ac

laritez du dessein qu'ils avoient. Le Pape partit hier pour Frescati, où il se dit,

qu'il demeura pour tout ce mois.

J'ai tant de fois envoyé chez l'oncle du sieur Marchesette, qu'ensin il est venu parler à moi : mais quoi que j'aye sçu dire, il n'a jamais osé prendre les 300. écus. Que s'il les eût refusez tout à plat, je n'y ferois autre chose: muis il m'a dit, que son neveu, & lui, chercheroient l'oportunité d'obtenir, permission de Monseur le Cardinal Aldobrandin de les prendre, me priant de les laisser cependant au sont plus de six mois que je les avois, & que j'en voulois être déchargé; & qu'il y avoit plus de six mois que je les avois, & que j'en voulois être déchargé; & qu'il les prit & l'es mit en quelque banque, ob ailleurs où il lui sembleroit : mais il a persisté qu'il n'oferoit. De façon que, par ce désal plutôt que refus, cette somme demeure.

14 Anne d'Efte, Comtesse Voyez les lettres 159. & de Gisors, & de Montargis, 263.

comme enclavée, sans qu'on en puisse faire autre chose, & moi en suspens & irresolu: qui est chose du tout contraire à mon naturel, & à mes intentions. A tant, Monfieur, &c. De Rome, ce 1. d'Octobre 1501.

#### LETRE CCXCIII.

·AU ROY.

SIRE,

ıt

r,

1-

ur

il

ur

ne

0-

18

re

ue

ais

re.

Depuis ma derniere dépêche, qui fut du premier de ce mois, le Pape a toujours été à Frefcart, & la plupart du tems indispo é de la goute, qui lui retourna bientôt après qu'il fut là, ce qui a été cause, que je n'ai depuis été à l'audiance,

avec ce que je n'avois rien de preflé.

Vendredi 5. jour de ce mois à 20. heures, comme l'on compte à Rome, y arriva le courrier Cefa Dailo, qui me rendit les dépêches de Votre Majesté des 12. 26. & 27. Septembre, par la derniere desquelles j'apris l'heureuse naissance de Monseigneur le Dauphin, dont je reçûs une joye indicible, & en louai Dieu de tout mon cœur, comme de chose infiniment importante, non seulement à l'aise & contentement de Vos Majestez ; mais austi à la sureté de la Couronne, repos & tranquillité du Royaume, & au bien commun de toute la Chrétienté. En quoi, entre autres choses se trouve manifestement la bénédiction de Dieu sur la personne de V. M. & par le moyen d'elle, sur toute la France : vous avant sa bonté divine donné lignée de ce mariage, le plutôt & le mieux qu'il se pouvoit faire par l'ordre denature. Je le prie, qu'il lui plaise continuer

& perpetuer ses graces & prosperitez, tant en ce sujet & en cette sorte de bénédictions, qu'en

toutes autres.

Je dépêchai incontinent audit Frefeati un gentilhomme en poste vers Monsieur le Cardinal Aldobrandin, avec un petit mot de lettre, & lui envoyai celle même que V. M. m'en écrivoit, afin qu'il en donnât avis à Sa Sainteté & le prit pour foi. A quoi il me répondit en la maniere qu'il plaira à V. M. voir par sa réponse, qui fera avec la présente. Et auilitôt que j'eûs dépêché ledit gentilhomme, j'envoyai en donner avis aux Cardinaux qui étoit en Rome, & en écrivis aux absens, tous lesquels ont envoyé s'en conjouir avec moi, & quelques-uns y font venus en personne, & plusieurs en égrivent à Votre Majesté. Comme aussi sont venus à moi quast tous les Ambassadeurs. , Celui même d'Espagne y vouloit venir; mais ayant envoyé devant en mon logis, il lui fut raporté que j'étois dehors, étant allé voir Monsieur le Cardinal de Florence. Je laissai que la nouvelle de cette nativité se divulgât par Rome ledit jour de vendredi, laquelle aporta grande confolation & aife à toutela cité : & le samedi au soir à 23. heures j'allaien l'Eglise de saint Louis, où se trouverent tous les gentilshommes, & autres François, qui font à Rome, outre grande multitude d'autres gens; & y fut chanté le Te Deum , & incontinent après furent faits feux de joye , tant au-devant de ladite Eglife, que des maifons particulieres des François, & autres bien afectionnez au fervice : de V. M. & au bien du Royaume.

Le Dimanche, au matin je retournai en ladite: Eglife de faint Louis, où fut célebrée folemnellement une grand-melle pour rendre graces à Dieu de ce grand bien, & le foir furent derechef faits feux de joye, comme le soir auparavant. Ainfi comme la messe venoit d'être finie & que nous nous levions pour nous en aller, arriva l'Ecuyer du Duc de Seffe, Ambaffadeur du Roi d'Espagne, qui me dit de la part dudit sieur. Ambassadeur, que comme je lui avois deux iours auparavant fait part de la naissance du Dauphin de France, autil avoit-il estimé être de son. devoir de me faire sçavoir, que la Reine d'Espagne étoit accouchée d'une fille 1 : ce qui étoit venu bien à point, pour pouvoir un jour, avec l'aide de Dieu, faire un bon mariage, & par ce moyen étreindre la Paix de plus en plus, & la bonne amitié entre les deux Couronnes, & conjoindre tous ces Royaumes ensemble. Je l'en remerciai très afectueusement, acceptant ce bon présage, & priant Dieu qu'il eût un jour son effet 2. Depuis j'ai sçû que le Pape manda aux

de Septembre 1601.

2 Ce mariage s'acompliti en effet , malgré tous les efforts du Prince de Condé & de tout son parti, qui re-. muerent Ciel & terre pour. le rompre. Sette la condetta e gli auspicii del Condé prime. Principe del Sangue Reale, unitisi molti Grandi pretendevano con plansibile pretesto furbare i matrimonit con Spagna , les deux mariages ; d'Anne d'Espagne avec Louis XIII. & d'Elifabeth de France avec Philippe Prince d'Efpagne ) come fe le maffime e Il' interifi di quella Corona fi veleffere intrudere ance nel Go-

-2 -

verno di Francia. Battifta Nani livre I. de fon histoire de Venise. Le jour que la solemnité des nôces de Louis XIII. fut célébrée avec l'Infante d'Espagne, dit Nicolas Pasquier dans une de feslettres . le Diacre chantal'Evangile feton S. Matthieu . de la parabole du Roi qui fit. les noces de fon fils, aufquelles nut de teux qu'il convia ne voulus affifter : tellement qu'il en fit apeiler-d'autres avec lesquels il les acomplit. Après la messe je dis à mon frere de Buffy ; & à d'autres de notre compagnie, que cette Evangile chantée de propos déliberé, ou fan.

#### 16 LETRES DU CARD. D'OSSAT, Cardinaux Chefs d'Ordre, qu'est à dire au pre-

y penfer, nous pronoftiquoit un éloignement des Princes & grands Seigneurs qui remueroient l'Etat & les voiontez du peuple contre le Roi , fous le prétexte & de l'alliance d'Espagne, & du bas âge de notre Roi; que néanmoins tous les obliacles & traverses qu'ils donneroient à ce mariage, n'empêcheroient point qu'il ne fût conduit à fa fin. En 1615. dit un autre , la Reine-Mere ayant réfolu le double mariage d'Espagne , plusieurs Princes tâcherent de s'y oppofer, & furtout ceux de la Religion , se ressouvenant du premier voyage de Bayonne, fait par la Reine Catherine de Medicis l'an 1165. où fut resolue une persecution contre eux. Ils s'affemblerent donc à Sainte-Foy (en Poitou , ) pour avifer & pour voir à leurs places de sûreté. Manifeste pour la Duchesse. dell'airiere de Roban. La Spagna , dit le Nani dans un autre endroit, in quell' affare teneva veramente ripofta waa gran machina de' fuoi arcani : perciò haveva eshibito ella Corte di Francia egui ainto contro chi tentava finra ti di nuovo al Conde i malintereffe rifilnt : che s'efeguiffene plait mettre la main. ad ogni partito i matrime-

nii , parti de Parigi co figlivoli, e fi trovò nell' Ottobre (1615.) a' confini di Spagna, dove anco il Re Filippo accostaffi. Il picciolo finme Vidaffo, che separa i due Regni ,uni all' hora le spofe . .. nello stesso momento fi spiccarono dalle sponde in barca le due Principesse , & effendoss rimarcato, che nel legno della Spagnusla stava un globo rappresentante il Mondo , alla Corona dy all' Armi foggetto . vollero i Francesi, che si cancellasse, in presagio, come il Tempo, gindice ordinario del Cafo, ha poi fatto conofcere . chi da questo matrimonio , nel quale ripenevano gli Spagnuoli il più valido findamento della Monarchia universale, è appunto infurta quella gara . che più che mai l'hà contefs. Hift. Ven. lib. 2. Quelque chose que scachent deliberer les hommes en telles matieres, dit très-bien Comines, Dieu en conelut à fon plaifir. L'homme propofe , & Dieu dispose. En ces grandes matieres, Dieu difpose les cœurs des Rois. lesquels il tient en sa main . à prendre les voyes felon les œuvres qu'il veut conduire barla . . . perche fi erano uni- après. Il veut toujours que l'on connoisse, que les jucontenti col fomento degli Ugo - gemens ni le fens des hommes wett. La Reina per proprio ne fervent de rien là où il lui .:

mier Evêque, au premier Prêtre, & au premier Diacre, qu'ils déliberassent ensemble, s'il faloit que Sa Sainteté fit faire quelque allegresse sur la naissance du Dauphin de France, & que comme il ne vouloit rien innover, auffi ne vouloit-il omettre riende ce qui se trouveroit avoir été fait autrefois en telles ocasions. Lesdits trois Chefs d'Ordre s'affemblerent, & délibererent ; mais ils ne conclurent rien. Sa Sainteté avant que mander ausdits trois Chefs d'Ordre, avoit demandé aux Maîtres des cérémonies, s'ils en avoient quelques choses en leurs registres & mémoires; & ils répondirent que non. Aussi fit-il demander au Cardinal de Como, qui étoit à Frescati, & y a un Palais, & est des plus vieux Cardinaux de ce Collège, s'il se souvenoit, qu'à la naissance du Roi d'Espagne d'à présent,. en l'année 1578. le Pape Gregoire XIII. eût fait faire quelque allegresse : lequel Cardinal répondit ne s'en souvenir point bien ; & qu'il lui fembloit, qu'il n'y eût que les particuliers afectionnez, qui en fissent des feux de joye. Jetrouve néanmoins en un fermon imprimé de l'Evêque de Bitonto 3, qu'en l'année 1545, il fut fait publique allegresse à Rome, & à Trente, par tous les Prélats du Concile , pour la naiffance du premier né du Prince d'Espagne, fils de Charle-Quint Empereur, qui vivoit encore alors , c'est-à-dire , pour Don Carlos , fils du . feu Roi d'Espagne Philippe II. Je mettrai avec la présente un extrait de deux articles dudit fermon, & le montrerai au Pape, & au Cardi-

3 Fractrielles Musses, Cordelier, l'un des grands Prédietteurs de ce tems-là, & judicieulement au Cheval de
qui fit le Sermon de PouTroya.

nal Aldobrandin, en ma premiere audiance, leur difant, entr'autres choses, que Votre Majesté & tous les François, se contenteront toujours de toute démonstration, qu'il plaira à Sa Sainteté faire, comme ce font choses, qui ne doivent être mandiées, ni obtenuës par importunité; ains doivent provenir de son propre mouvement, & de sa bienveillance; mais que le mal & la conséquence feroit en l'inegalité, si ayant autrefois été faite allegresse pour les Prince d'Espagne, on n'en faisoit point pour le Dauphin de France, & encore pis, si d'ici à 10. ou 12. mois, que le Roi d'Espagne pourra avoir un fils mâle, on faisoit des feux, & tels autres signes de joye, qu'on eût omis en la naissance du Dauphin de France. C'est ainfi que j'ai déliberé de m'y gouverner. Quand le Pape fit faire certains prélens pour l'enfant, qui naîtroit de la Reine d'Espagne, il en fit faire aussi pour celui qui naîtroit de la nôtre, & dit-on qu'il les envoyera par le Comte Ottavio Taffone \* : qui est tout ce que j'avois à dire à V. M. sur la lettre du 27. de Septembre.

Je viendrai maintenant aux deux autres des 12. & 26, & dirai au Pape à la premiere audiance, que j'aurai de lui, la belle & honnête réponfe qu'il vous a plù faire à ce qu'il m'avoit dit, qu'il prioti Dieu tous les matins pour Vos Majeftez, & la peine que Votre Majelté prend pour l'infruction & converion de Madame fa fœur, & la courtoifie, dont vous avez ufé envers les Archiducs, leur renvoyant ces deux fujets leurs, qui ont été convaincus de l'entreprife de Mets, & comme tels condamnez à mort par la Cour de Parlement. Aufli dirai-je de la part de V. M. à.

<sup>\*</sup> Dont il eft parle dans les lettres 263. 267. & 268.

Monfigur le Cardinal Aldobrandin ce qu'il vous a plû me répondre fur l'expresse déclaration, qu'il me sit dernierement de son afection au service de

v. M.

leur.

é &

rs de

nteté

être

ains

refois

, on

e, &

e Roi

aifoit

n eut

C'eft

)uand

faire

it-on

ne\*:

iur la

e des

dian-

pon-

dit,

Ma-

pour

PUI,

rs les

eurs,

lets,

nır de

M. a.

Des Princes de la Mirande, je n'en ai rien apris depuis mes dernieres, & h'ai point ausli changé d'avis touchant l'instance, que V. M. acommencée en faveur du seigneur Dom Alexandre. Que le peu d'inclination, que le Pape & Monsieur le Cardinal Aldobrandin ont montré à ·le faire Cardinal, ne vienne en grande partie de l'alliance, que cette Maison de la Mirande a avec celle d'Este 4, il n'en faut point douter, puisque l'un & l'autre me l'ont dit à moi, comme j'en ai rendu compte à Votre Majesté en son tems, & que ledit leigneur Cardinal Aldobrandin le dit à V. M. même en la derniere audiance qu'il eût d'elle à Lion sur l'instance, que V. M. lui faifoit d'interceder pour ledit seigneur Dom Alexandre. Que la défiance, que les Aldobrandins ont de ceux d'Este, & de leurs alliez, ne foit accrue par la pention, qu'on dit que le Duc de Modena a acceptée du Roi d'Espagne 5; & par le suport, qu'il recherche de ce côté-là, il n'en faut non plus douter : étant chose naturelle, que tant plus ceux qui nous veulent mal; se fortifient, tant plus nous nous défions d'eux, & de ceux desquels ils s'apuyent. Que d'ailleurs le Cardinal Aldobrandin foit grandement interessé, & que le profit & l'ambition puisse extraordinairement sur lui, non seulement je ne

4 Le Prince de la Mirande une pension de dix mille écus avoir époulé la sœur de Dom Mais il n'en toucha jamais césar, Duc de Modene. rien; & qui pis est, il per-

5 Le Duc de Modene dit les revenus, qu'il avoit avoit accepté depuis peu en France.

l'Ordre de la Toison, avec

l'ai point celé à V. M. mais je vous l'ai écrit encore très-expressément autrefois, & même Iorfane Monfieur de Sillery, & moi, ne le pûmes retenir d'aller, ains de courir à la Légation de France & de Savoye. Il peut être aussi; que fadite déclaration derniere tende à toutes ces fins que V. M. m'écrit, & foient de belles paroles à la facon de la Cour Romaine, & qu'il ait encore quelque dessein particulier, comme celui d'Angleterre, que je vous ai écrit ci-devant, auguel je vous vais toujours confirmant, quelque doute qu'on en fasse par delà : comme pour plus grand éclaircissement j'en ferai une lettre expresse à V. M. par le prochain ordinaire, Dieu aidant. En fomme, Sire, toutes ces choses qu'il a plû à V. M. m'écrire à ce propos font contingentes, qui penvent être & n'être point : & comme V. M. fçait trop mieux, & par raifon, & par experience, il n'y a rien de plus obscur, ni de moins assuré que la volonté & les afaires des hommes, & mêmement de ceux qui font nourris en une école de diffimulation , & qui n'ont autre mire que l'ambition & le profit : l'ocasion desquels interêts fe changeant, comme il advient souvent, telles gens font par même moyen portez diversement, ores cà, ores là, sans qu'on y puisse fonder rien de stable, finon pour autant de tems, que l'interêt dure. Et le mieux que j'y sçache, est de prendre de ceux-là ce qui s'en peut avoir, & s'en fervir du jour à la journée, felon qu'on les voit disposez par le vent qui soufle. C'est pourquoi, Sire, encore que je vous ave toujours écrit fort librement de toutes choses, selon que les ocafions s'en font présentées, je n'ai pourtant jamais voulu vous affurer, ni ausli desassurer de ce qui de sa nature étoit incertain, & sujet à

Tit

me

pù-

ion

fins

oles

en-

elui

nt,

lque

plus

ant.

plû

tes,

oins

nes,

unc

nire

in-

nt,

erle•

der

que

i de

s'en

voit

10i s

fort

oca-

ja-

· de

changement. De cela vous affüré-jo bien , que ie n'espere ni ne crains rien de cette Cour, & ne pense qu'à m'acquitter dudevoir d'homme de bien, & de bon ecclesiastique, & de bon & fidel fujet, & serviteur très-obligé que je suis à V. M. comme je pense vous pouvoir audi asfürer de nouveau, que V. M. donnant au Pape les fatisfactions au fait de la Religion, qu'elle lui pourra donner, sans préjudicier au repos de son Royaume, elle trouvera toujours en S. S. toute sincere, cordiale, & vraiment paternelle amitié : ce que je dirai à Monsieur de Bethune, tout auflitôt qu'il sera par-deçà. J'ai envoyé à Monsieur le Cardinal Gallo les lettres de V. M. & lui ai écrit en conformité, étant lui parti de cette ville, depuis vous avoir écrit, & allé en son Evêché d'Osmo, en la Marque d'Ancone : qui est ce que j'avois à répondre aux deux dépêches de V. M. du 12. & 26. de Septembre.

Sa Sainteté, comme j'ai dit au commencement de la préfente, est encore à Fr feait, & a disposé des ofices & états, qu'avoir le seigneur Jean-François Aldobrandin 6, en faveur du seigneur Su'etro, silis-ainé du défunt, comme font les ofices de Castelan, de Gouverneur del Bergo, de Capitaine général de la garde du Pape, tant de chevaux-legers, que des Suisses, & detoutes les forteresses de l'Etat Ecclesistique; & a ordonné, que tous les profits & émolumens desdits états soient pris & perçus par la Signora

6 Le Seigneur Jean-Francois étoit Général des Armes de la Sainte Eglife, Châtelain du Château Saint-Ange, Gouverneur du Bourg, & Capitaine de la Garde du

Pape. Ces quatre Charges lui valoient, la premiere, douxe mille écus; la seconde, six milles; la troisiéme, quatre mille; & la quatriéme, trois mille,

Olimpia, veuve du défunt, & mere dudit seloneur Silvestro, & sœur de Monsieur le Cardinal Aldobrandin, & qu'elle les fasse siens, & les retienne pour & au lieu de sa dot, n'ayant été dotée au contrat de son mariage, que de la fomme de quinze cens écus. Quant au Général des armes du Saint Siege, on pense que S.

S. l'ait réservé pour le Duc de Parme.

Les Espagnols, après avoir pensé toute une semaine à ce qu'ils avoient à faire sur la naissance de la fille du Roi d'Espagne, commencerent à faire chanter le l'e Deum en l'Eglise de S. Jacques, famedi au foir 13. de ce mois, & le lendemain la Messe, & à faire faire des feux de joye : & suivirent toute cette semaine és Eglises des nations sujettes à la Couronne d'Espagne, comme des Catalans, des Portugais, Milanois, Napolitains . & Siciliens.

22

J'ai vû une lettre, écrite de Florence par une personne publique, laquelle porte, que le seigneur Firley, Ambassadeur du Roi de Pologne, s'en allant d'ici est passé à la Cour de Monfieur le Grand-Duc, où il a été traité, & fort careffé; & qu'il s'y est parlé de marier le Roi de Pologne avec une fœur de Madame la Grand'-Duchesse 7. V. M. peut sçavoir, quelles filles

7 l'ai déja dit, que le Roi de Pologne persistoit toujours dans la réfolution d'époufer 11 fœur de sa premiere semme: mais comme le Pape Clément VIII. n'en voulut jamais acorder la dipense, à cause des remontrances du Chancelier Zamoiski, qui lui avoit écrit , qu'un tel mariage blefferoit l'honn3-

teté Polonoise, qui ne souffre pas même de pareil acouplement dans fes haras; Sigitmond fut obligé d'atendre jusqu'à l'année 1605, que le Pape & le Chancelier étant morts, à trois mois l'un de l'autre , il obtint de Paul V. la dispense, qu'il demandoit. Chronique de Piafecci,

Monfieur de Lorraine a à marier.

Les galeres, qui étoient en l'armée de mer. qui s'est si bien employée ces jours passez, sont de retour chez elles, grandement diminuées par une grande quantité de morts, & encore afoiblies & débilitées par une infinité de malades. Ce qui acroît les plaintes & murmurations, qu'on faisoit déja sans cela de la vanité de l'entreprise. On a desembarqué à Vado, qui est un Port de la Seigneurie de Gennes ; un Terzo, \* d'Espagnols, & quinze Enseignes d'Italiens, pour les conduire au Duché de Milan, dont ceux dudit Duché sont fort mal contens : jacoit qu'on dife, que les foldats Italiens seront licenciez : comme aussi dit-on , qu'il est venu commandement du Roi d'Espagne, que les quatre compagnies de gens à cheval extraordinaires. que le Comte de Fuentes avoit retenues, foient licenciées.

L'armée de mer Turquesque a été ces jours passez, ès côtes de Sicile & de Calabre, sans qu'il se soit entendu, qu'elle y ait sait dom-

mage notable.

nt la

ne

n-

nt

ıc-

n-

de

fes

e,

is,

me

ei-

0-

n-

ort

de

ď-

les

uf-

ou-

Si-

dre

Ιε

ant de

oit.

Le Viceroi de Naples est retombé malade, sans esperance d'en relever. Tous les gentilshommes François qui étoient à Naples, s'en font retournez à Rome; pour des bruits de futu-

reguerre, que l'on fait courir.

Monfieir de Bethune vient d'arriver tout maintenant; & pour le peu de tems que j'ai été avec lui, il m'a femblé y avoir trouvé tour le bien, qu'on m'en avoit écrit, & quelque chôfe davantage. Ce qui me fait efperer, que V. M. en fera bien & dignement fervie.

<sup>&</sup>quot; C'eft à dire , un Régiment.

Je tiendrai la main à ce que l'Abbaye de Châtilon sur Seine ne soit expediée; qu'en faveur de celui, pour qui V. M. commandera, suivant la lettre du 18. de Septembre. A tant, je prie Dieu, qu'il vons donne, Sire, &c. De Rome, ce 15. d'Octobre 1601.

#### LETRE CCXCIV.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Je ne vous ferai point ici de répondrai feulement aux points de vos lettres des 14. & 26. Septembre qui en auront befoin, & mêmement aufait des Capucins, ayant été trèsaife, que le Roi ait fait démonftration de vouloir bien à cet Ordre, en compofant le diferend qui étoit entre eux & les Feüillans, & donnant de l'argent pour le parachevement de leur Eglite d'Amiens.

Quant à ce fol & malin Hilaire de Grenoble . il n'y a pas un feul mot de vrai en tout ce qu'il a dit par-delà; tout est faussement & malicieufement controuvé. L'obedience même, qu'il a montrée de la teneur qu'on vous a dit, ne peut être vraye , & faut qu'il se l'ait faite lui-même . on fait faire par quelque fauffaire comme lui. Il est vrai, qu'il eut une obedience de Monsieur le Cardinal de Sainte-Severine, mais non pas de cette teneur : & vous prie de croire, qu'il n'est point besoin de prier le Pape de ne lui favorifer point; car S. S. n'y pensa jamais, & en a fort mauvaile opinion. Au demeurant, vous ne devinâtes jamais mieux , que d'avoir penfé que le Duc de Savoye le met en besogne : c'est cela

eela fans doute. Et comme je louë grandement vorre fagacité & perfjicacité, d'avoir pénérsé jusques à cette vérité, aussi accusé-je bien sort ma stupidité, de ne m'en être point douté ; atendu que je sçaveis que le Frere Cherubin de Chambery le menoit chez les Cardinaux, & ailleurs çà & tà , & su li donnoit des connoissances à Rome, comme je vous écrivis sur la fin de la première lettre, que je vous écrivis touchant ce Moine le 22. Févirer dernier. Mais à present que vous m'avez ouvert l'esprit, il me semble que j'y vois fort clair.

· de

t la

eu,

15.

Υ.

i de

, &

s des

, &

rrès-

vou-

nant

glife

ble,

qu'il

ieu-

qu'il

peut

me,

fieur

1 pas

qu'il i fa-

₹ en

vous

renfé

cela

lui.

Le Duc de Savoye desire la ruine de la Franre & du Roi plus qu'il ne fouhaite sa propre conservation, & celle de ses enfans, & a de la malice & des inventions diaboliques, plus que tous les autres Princes ensemble. Il a prévu . que & le Royaume & la personne du Roi s'asfüroient & s'établissoient grandement par le marige de S. M. & par la lignée qui en fortiroit; & que ce seroit le sceau des prosperitez du Roi. & de la tranquillité de la France : de forte qu'il n'y auroit plus moyen d'y aporter la confusion & désolation, en laquelle il a constitué son souverain bien, & le but de toutes ses pensées. Et partant il a suborné & aposté cetui-ci, qui est tel entre les Moines, comme il est entre les Princes, pour dénigrer le mariage du Roi, & les enfans qui en naîtroient : & afin qu'il en fût mieux crû, l'a instruit de faire l'afectioné & passionné envers le Roi, & de le louer en tou-

Tome V.

r Bel exemple, que les d'atention aux petites chofers plus simples sincifies reutififent J'ai ou'i dire quelquesois, que mieux que les grandes auprés des esprits sublimes, toi jamais trompé, que pas parce qu'ils ne son pas que d'agres des gens groffiers.

tes autres choses, & de tirer des lettres de recommandation de la main de S. M. & de s'autoriser de sa créance, & de la fiance que S. M. avoit en lui : s'adresser encore à Madame de Verneuil sous couleur de charité & de dévotion, & lui tenir propos de certaine prétendue promesse, & écriture qu'il dit être conçue par paroles de présent. Et quand elle seroit en paroles de futur , l'acouplement ensuivi depuis la rendroit par les Canons de même eficace, que si elle étoit de présent. Après s'étant éloigné d'elle, a trouvé moyen en lui écrivant, de lui tirer des lettres écrites de sa main, ou bien d'en falsifier lui-même, lesquelles il a portées & montrées à Rome, comme il fit à moi la premiere fois qu'il me parla : & comme je sçai qu'il a fait à des François, Lorrains, Savoyards, & autres & n'en aura pas fait moins en France, Savove, Lorraine, & ailleurs; alu mant & couvant un feu, qui pourroit un jour embraser & confumer la France, sir Dieu, qui la protege visiblement, ne rendoit vains leurs desseins abominables & déteftables. Or en ce foupcon, pour ne dire claire la vérité, atendu ce que je vous ai écrit ci-devant desdites lettres, & des propos qu'il tenoit, & en un si grand danger, qui requeroit une prompte résolution, & un remede présent & fecret; je ne me puis affez émerveiller, qu'on me commande de mandier à Rome permission de corriger & châtier ce galant. Mais puisqu'ainsi va , j'ai obéi, & écrit au Pere Monopoli, que le Pape tient près de soi à Frescati, une lettre de la reneur que vous verrez par la copie, que je yous en envoye : lequel m'a écrit la lettre que je vous envoye en son original, & m'a mandé une lettre adressante au Pere Provincial de la Province de Paris , & , en son absence , au Pere Gardien ou Vicaire du Couvent de Paris, que je vous envoye austi. Vous verrez par celle qu'il m'écrit, comme il leur mande de le châtier, ponobstant quelque obedience qu'il puisse montrer, & qu'on-lui prenne toutes ses écritures; & me requiert moi , que j'envoye ladite lettre à personne, qui fasse executer le contenu d'icelle promptement & secretement; & qu'il en fera encore écrire à Monsieur le Nonce par Monsieur le Cardinal Aldobrandin, & par ce même ordinaire. La clause, que j'ajoûtai à la lettre, que j'écrivis audit Peré Monopoli, que si on n'y remedioit tôt par la voye ordinaire, il y seroit remedié par l'extraordinaire, a, à mon avis, beaucoup aidé à la diligence dont il a ufé. Ce fera donc à vous, Monsieur, à qui j'envoye ladite lettre, à en faire executer le contenu, avec la promptitude & fécreteffe, que ledit Pere Mo. o.oli & le cas en foi desirent; & pouvoir à ce que vous scachiez quelles écritures on lui trouvera & que les lettres, qu'il a montrées par-deçà, si elles y font, foient retirées. Que s'il y a encore d'autres Moines, qui se détraquent, vous voyez comme il s'ofre de les remettre & châtier, fi on les lui nomme : mais c'est assez de ce point.

A présent que Monsseur de Bethune est venu , nous verrons ce qui se pourra faire pour Monseur de Bourges, après que ledit sieur de Bethune, aura exploité ce qui sera de plus plaussible & de

plus important au Roi & au Royaume.

je

ue

J'ai dit à Monsseur le Cardinal del Monse & au Pere de Bensard no Naré, Page de la Reine, ce qu'il vous a plù me répondre à ce que le difieur Cardinal m'avoit dit touchant ledit Page; dont il vous remercie bien humblement : com-

B<sub>2</sub>

me je ferai quand il vous aura plù m'envoyer le Privilege que demande le Duc de Seffe, duquel le Roi & yous m'avez donné intention par ci-devant. A tant, Monseur, &c. De Rome, ce 15. d'Octobre 1601.

### LETRE CCXCV.

AU ROY.

# SIRE,

Morsieur de Bethune m'a rendu la lettre, qu'il a plû à V. M. m'écrire par lui, & m'a parlé encore conformément au contenu d'icelle , dont ie baife très-humblement les mains à V. M. atribuant toute cette faveur & honneur à la générotité & bonté de V. M. & non à aucun mérite mien, qui me reconnois ferviteur inutile, quoique plein de bonne volonté & de fidelité à votre service. l'ai rendu jusques ici audit sieur de Berhune tout le service, dont je me suis pû aviser ; & le lui continuerai ci-après , Dieu aidant . de tout mon pouvoir & afection. Aussi a-t-il commencé fa charge très-fagement & heureusement, & m'assûre, que V. M. en sera très-bien & très-dignement servie; & le Pape, & toute cere Cour en demeurera fatisfaite & contente. Cependant, je remettrai à lui de rendre compte à V. M. de la réception, & de ce qu'il a traité . avec N. S. P. comme de toutes autres choses, qui se sont passées depuis son arrivée à Rome, & de ce qui s'y paffera ci-après pendant fa charge.

Mais pource que N. S. P. me commanda vendredi 19. de ce mois, & ensemble audit sieur de

Berhuse d'écrire à V. M. du fair de Châteaudaufin, j'obéïrai à S. S. par la présente, sous la permilion de V. M. laquelle, outre ce que je lui en ait écrit pluieurs fois ci-devant, pourra juger combien S. S. a ceci à cœur ; parce que des la premiere fois, qu'il vit Monfieur de Bethune, encore que ce ne fut point proprement audiance, ains une simple révérence & baisepiez, lui en parla néanmoins de très-grande afection, & à moi quant & quant, nous chargeant très-expressément l'un & l'autre d'en-écrire à V. M. Et à la vérité, Sire, comme il m'a dit plafieurs fois, & comme je puis juger de moimême, c'est la plus grande fâcherie, qu'il ait pour cette heure, & V. M. ne pourroit, pour le présent, lui faire un plus grand plaisir, que de Pen délivrer. Car outre qu'il convient à tout Pape de se peiner pour la Religion, & pour le falut des ames, & pour l'autorité du Saint Siege , cetui-ci se tient pour afronté & méprisé , de ce qu'à sa barbe, & à la vûe du Saint Siege, on dresse & établit aux portes de l'Italie l'exercice du Calvinisme. Et cet afront prétendu el malicieusement aggravé & réaggravé par certains Espagnols & Savoyards, lesquels, bien qu'Atheiftes, & sans aucune Religion en eux-mêmer, ont toujours cherché auprès du Pape, & ailleurs de révoquer en doute votre conversion & religion, prouvée néanmoins, & vérifiée par la continuation & perpetuité de vos actions; & maintenant se servent de cette nouveauté de Châteaudaufin, quoique faite sans votre sçû, pour colorer leurs calomnies & médifances, non seulement contre V. M. mais ausli contre le Pape, comme s'étant trop fié & trop promis d'elle. Et comme S. S. n'entend rien du monde

te i- le i- il en te

plus mal volontiers, aussi lui semble-t-il que lui vous ayant montré plusieurs bons signes de vraye amitié, au grand déplassir & crevecœur de vosennemis, & envieux, V. M. le devoit graeifier plus promptement , qu'elle n'a fait , en une chose, qui mi semble être juste, & à V. M. facile, & de grand profit & réputation; & pour laquelle il vous a prié & reprié en tant de facons. Ce sont en partie les causes de sa fâcherie, de laquelle tant plutôt V. M. l'en délivrera, tant plus il s'en sentira obligé, & vous en scaura gré. Que si j'étois digne d'y interposer mon peu-de conseil, je suplierois V. M. très-humblement. & de toute mon afection, de lui complaire. Aufli-bien n'aurez-vous jamais paix avec lui; & vos afaires ne fe feront jamais bien en cette Cour, que cela ne foit fait. Et V. M. Icair, qu'elle v a plusieurs grands attaires, & plusieurs grices à obtenir du Pape. Cetre que le tems en par aporter de jour en jour de plus grands, & acroitre labeloin, que V. M. a de S. S. Les Princes encore & Potentats , citez & peuples d'Italie, qui est un des plus considerables païs de la Chrétienté, s'en sentiront aussi obligez, & en loileront & béniront V. M. excepté le Duc de Savoye, & quelques Espagnols de sa farine, qui en creveront. Et comme ce qu'ils ont crié & tempêté du prêche du Châteaudaufin, n'a point été pour dessein, qu'ils eussent de le faire cesser, ainspour s'en servir à calomnier V. M. & le Pape encore : aussi ne pourroientils recevoir un plus grand déplaisir, que de se voir ôter toute matiere de calomnie, & d'en voir V. M. jultifiée, & S. S. confolée & contente.

A cela fait encore grandement, que V. M.

2 1

en contentant S. S. ne fera point de tort à ceux de la Religion P. R. Car 1. Châteaudaufin est notoirement deçà les monts, soit-il du Dauphiné, ou non; & par l'Edit de pacification de l'année 1577, article 10. & par l'Edit de Nantes, de l'an 1598, article 14. l'exercice de ladite Religion est prohibé és terres & païs de votre obéissance de deçà les monts; & V. M. a fait dire plusieurs fois au Pape par M. de Sillery, & par moi, qu'elle feroit observer exactement lesdites articles. 2. Avant même l'usurpation de Châteaudaufin par le Duc de Savoye, le prêche n'y fut jamais établi par autorité publique, & moins en vertu d'iceux Edits à ce contraires : & si on a quelquefois prêché, c'a été par usurpation & licence de quelques foldits de la garnifon. q. La détention du Duc de Saroye a duré douze bons ans, pendant lesquels il n'y a eu aucun tel exercice: - & cependant, les choses ont pris un autre frain, & une autre habitude. pour le regard de la Religion : en quoi on ne devoit avoir rien innové, après un ir long temès fans le congé de V. M. laquelle leur eût pû remontrer ce qui étoit de son service, & du bien public; & le grand préjudice que cette nouveauté, en ce lieu-là, pouvoit aporter à ses afaires. & au bien du Royaume, duquel ils font partie, & auquel ils fe doivent acommoder. Là où maintenant V. M. a grandement à se plaindre de la trop grande hâte & audace de ces innovateurs : tant s'en faut , qu'ils doivent être maintenus en leur entreprise, & au peu de respect & de révérence, qu'ils ont porté à V. M. 4. Ils sont fort peu en nombre, & de fort basse qualité, & ont toute commodité d'aller en une de ces vallées prochaines, pour satisfaire à leur dévo-

n-

ms

113

uC

rié

ιa

le

er

ıt-

en

B 4

tion avec quelque plus grand mérite; '& encore avec exercice utile à leur fanté. 5. Ce qui plus me meut, est, qu'à ceux-ci, & à tout le Corps de ceux de ladite Religion, le préchede Château-daufin importe fort peu, ou vien; & cependant préjudicie infiniment à V. M. en son service, en ses principaux afaires, & en sa réputation envers le Pape, les Cardinaux, & touté la Cour de Rome, & envers toute l'Italie, & par ce moyen envers plusieurs autres parties de la Chrétienté.

Pour lesquelles considerations j'ajoûterai 6. que quand bien ledit exercice feroit loifible à Châteaudaufin par les Edits de pacification, comme il ne l'est pas ; si est-ce qu'atendu le long tems qu'il en a été banni, & les grands cris, qu'on en a faits par-deçà, il seroit expedient de Ly faire cesser, du consentement de ces gens-là. en les contentant & récompensant de quelque autre lieu delà les monts. Un grand Roi comme est V. M. a toujours moven de faire condescendre une petite partie de ses sujets à ses défirs honnêtes & utiles. Ces gens audi de delà ne font point fi hors de raifon, qu'ils ne s'acommodent au besoin de V. M. & au bien de vos afaires, qui font auffi ceux du Royaume, & de tous vos fujets. De façon que le Pape, & autres, ne croiroient point que V. M. ne l'eût pû faire, ains la foupconneroient de ne l'avoir point voulu. Par ainfi, je fuplie V. M. en toute humilité, qu'il lui plaise de considerer les choses fusdites, & d'en ordonner & faire komme elleverra être de son fervice, & du bien de ses afaises & de sa réputation ; l'assurant devant Dieu , qui voit nos cœurs & nos penfées, qu'encoreque, comme Catholique & Ecclesiastique, je deire la conservation & l'acroissement de la Retion Catholique; & que, comme obligé au Pae, je lui defire tout juste & honnête contentenent : si est-ce que ce ne sont pour cette heure es respects, qui m'ont induit à vous écrire ce que desfus, ains la seule consideration du bien le vosdits afaires, & de votre réputation. Auli uplié-je V. M. de ne penser point, que je croye que le prêche de Châteaudaufin soit pour causer out le mal qu'on pense & dit par-deçà; mais e fera chose digne de votre prudence, de coniderer, qu'en une grande partie des afaires de e monde, & particulierement en cette forte de choses, autant a de puissance l'opinion, que la rérité même 1. Or est-il, que par-deçà on croit & dit, que cette nouveauté ( si par V. M. n'y est bvié ) est un commencement de peste, qui inectera & perdra toute l'Iralie; comme la Frane, par les guerres civiles, qui en font adveues, est toute défigurée & gâtée en toutes les es parties de l'Etat; & sans la vertu, valeur, & onheur de V. M. en seroit du tout ruinée. Il olaira donc à V. M. juger du bon ou mauvais ré, que le Pape, & cette Cour, & tout le reste le l'Italie, vous fcauront d'avoir fait ou non fait: effer ce mal, non tant par la chose comme elle est en soi, comme par l'opinion & crainteme l'on en a : & en tout évenement prendre: in bonne part ce que j'en ai écrit, mu du feul sele, que j'ai au fervice de V. M. & au bien de os afaires. A tant je prie Dieu qu'il vous donle , Sire , &c. De Rome , ce 28. d'Octobre: 1601.

1 Il y 2 un livre intitulé: car l'opinion a réduit le ju-Opinio Regina Orbis. Et ce gement de la plûpart des utre est plus yrai que jamaist. hommes à la servitude.

### LETRE CC XCVL

#### AU ROY.

# SIRE,

Le Pape envoye vers Votre Majelt Monsieur Barberin 1, Florentin, Référendaire de l'une & l'autre Signature, Protonotaire Apostolique du nombre des Participans, & Clerc de la Chambre Apoltolique, pour se conjouir avec Vos Majestez de l'heureuse naissance de Monseigneur le Dauphin, & lui porter certains présens convenables à son enfance. Ledit sieur Barberin est un Prélat fort honorable, & de grande expectation & réputation en cette Cour, & particulierement aimé & estimé de S. S. & de Monsieur le Cardinal Aldobrandin. Je m'affûre, que V. M. lui fera tout le bon acuëil & honneur, que le respect de S. S. qui l'envoye, & la favorable ocalion, pour laquelle il est envoyé, & fes vertus, & qualitez méritent. Par ainfi je n'en diraiautre chose, & finirai ici la présente...

Ce que dessus et un dupliciar de la lettre, quej'ai baillée audit fieur Barberin, ayant estimé, qu'il féroit à propos que V. M. l'eût avant que ledit Prélet arrivât: Ex pour ce j'ai ordonné au courrier Baptiste Mancini, qu'il vous envoyât cette ci-devant, quand ils seroient arrivez à Lion. A quoi j'ajoûterai, que les d'arpeaux, bandes, couvertures, & autres choses, que ledit Prélat

1 Maffes Barberini, qui est le Chapeau de Cardinal, depuis fut envoyé Nonce qui lui fut donné par Paul Ordinaire en France, où il V. d'où il parvint au Pentie acquit une cltime universelle, ficat en 1623.

norte pour Monfeigneur le Dauphin, ont étébéiis par le Pape d'une bénédiètion expreffe, & composée pour cet effet, ne s'en trouvant aucun formulaire ni exemple au Pontifical, ni au Céémonial, ni en tels autres livres ecclesinstiques. l'en envoye à V. M. l'Oraison.

Depuis ma derniere lettre du 15. de ce mois. 'ai parlé aux deux Maîtres des Cérémonies des illegresses, que j'estimois avoir été faites autreois à Rome pour la naissance des Dauphins de France, & des Princes d'Espagne : lesanels m'ont dit & affuré, qu'ils ont les dinires & rezistres faits par leurs prédécesseurs Maitres des-Cérémonies, outre ceux, qu'ils ont fait euxnêmes; & qu'il ne s'y trouve point, que le 3. Siege ait jamais fait allegresse pour la naissante de tels Princes; mais bien ont fait en pariculier les Cardinaux , Prélats , & Seigneurs Romains, afectionnez à l'une ou à l'antre de es deux Couronnes; & que pour cela, & pour e que le Pape ne vouloit rien innover, il avoit sté arrêté en la Congregation des trois Chefs: l'Ordre, dont il est fait mention en madite derniere lettre, qu'il ne s'en feroit autre chose : & que ce décret avoit été rédigé par écrit : & qu'il ne faloit point craindre, que naissant ci-après in fils male au Roi d'Espagne, le Saint Siege ît pour lui ce qui auroit été omis à la nativité du Dauphin de France. Et fur ce que je leur ai allegué le fermon de l'Eveque de Bitonto, qui afirme avoir été faite allegresse à Rome au Château Saint-Ange, & au Concile de Trente, en l'an 1545, pour la naissance de Dom Carlos, premier fils du feu Roi d'Espagne; vivant pour lors Charles-Quint Empereur : ils m'ont répondu .. que ledit fermon avoit été confideré en ladite:

Congregation, laquelle avoit ajoûté foi à ce qui y étoit dit , qu'il avoit été fait allegresse au: Concile de Trente, où ledit Evêque étoit alors. & fit ledit sermon; mais non pas à ce qui étoit dit de Rome, & du Château Saint-Ange, où ledit Evêque n'étoit point ; lequel s'étoit trompé en cela 2, atendu les diaires & registres des Maitres des cérémonies de ce tems-là, qui n'en faisoient aucune mention, & ne s'en fussent point tûs. s'il en eût été fait quelque chose publiquement par le Saint Siege. Que dans Rome même il s'étoit dit, depuis cette nouvelle de la nativité de Monseigneur le Dauphin, que le Château Saint-Ange avoit tiré, & toutefois il. n'étoitpoint vrai. Dont lesdits Maîtres des cérémonies concluoient, qu'il ne faloit donc point s'émerveiller, si on s'y étoit trompé à Trente.

Conformément à ce que destins, le Pape au Conssister, qu'il tint lundi, 22. de ce mois, dit au College des Cardinaux, qu'il avoit reçuune très-grande joye, & avoit rendu graces à Dieu, de la naissance des enfans des deux Rois,

a Les Prédicateurs, ainfi que les Orateurs, font fort fujets à dire plus qu'il ne faut , lors qu'ils font entrer les louanges des Princes dans leurs Sermons. Ce que cet Evêque avoit dit dans le sien au Concile, pour honorer davantage la naissance de Don Carles, fut alors écouté comme une chose indiférente . & qui ne tiroit point à confequence, aucun Roi ne s'v trouvant intereffé. Cependant cette exegeration du Prédicateur fervit de fon-

dement à la demande du Cardinal d'Offat ; & d'autant plus justement, que les. Sermons de cet Eveque étant: imprimez , cet article des réjouissances prétendues faites à Rome au Château. Saint-Ange , pour Don Carles , pouvoit un jour être inferé dans quelque histoire, & dans la fuite du tems.,. pasier pour une vérité historique, quoique ce foit une fausseté manifeste, selon les-Regiftres Cérémoniaux du Vatican.

les plus grands & les plus puissans de la Chrétienté, & de la concorde desquels dépendoit le repos & tranquillité de tout le reste du Christia-nisme. Que nous avions vu combien de miseres & calamitez adviennent aux Royaumes & autres Etats, à faute de fuccession directe & legitime des Rois, & autres Princes. Par ainsi il s'étoit grandement réjoüi de voir, que ces deux si grands Etats seroient hors de danger, pour ce regard. Et comme il en avoit rendu graces à Dieu, il nous exhortoit tous à en faire de même : ajoûtant, qu'il eût encore voulu en faire allegresse publique par feux de joye, & autres tels fignes; & avoit fait chercher és diaires & registres, si en cas semblable ses prédécesseurs en avoient fait; & ayant trouvé que non, il n'avoit voulu rien innover. Tout cela, Sire, a été cause, que je n'ai point estimé en devoir faire autre instance, ni plus en parler. Après cela, il nous dit l'aise qu'il avoit eû, & les graces qu'il avoit rendues à Dieu, de ce qu'Alba Regale en Hongrie avoit été retirée de la main des Infideles 3; & qu'il prioit Dieu, qu'il ouvrit les yeux aux Princes Chrétiens, & leur inspirât de se vouloir unir, pour embrasser la belle ocafion, qui se présentoit, de recouvrer & remetre au Christianisme tant de Royaumes, & se lespartir & diviser entre eux. C'est ce que j'avois. à ajoûter à madite derniere lettre du 15. de ce mois, touchant Mondit seigneur le Dauphin. A tant, Sire, &c. De Rome ce 29. d'Octobre 1601.

de. Charight, fon here, be

<sup>3</sup> Albe Royale fut prise quantité de Volontaires: pai étoit allé au service de vante, elle sur reprise d'assaux: PEmpereur, avec le Comte par les Turcs. de. Chaligny, son strer, &c.

# LETRE CCXCVIL

### A MONSIBUR DE VILLEROY:

MONSTEUR, L'ordinaire de Lion arriva le 26. de ce mois, & me porta les lettres du Roi, & vôtres, du 10. aufquelles je répondrai par la présente briévement, n'y ayant point matiere de longue réponse ; & même que sur le fait de Châteaudaufin, qui est le premier point de la lettre du Roi, j'ai déja fait une lettre expresse à S. M. & n'ai qu'y ajoûter, sinon, que je persiste en tout ce que j'y ai mis, qui sera trouvé trop par-delà. Mais je vous assure en homme de bien, & vous prie de le direau Roi, que c'est beaucoup au-dessous de ce que j'en penfe, & de ce que je vois & entens tous les jours. Et tant plus on me fait petite certe chose de là ( que je crois être encore moindre qu'on ne me l'écrit ) tant plus je m'émerveille , que pour si peu de chose on fasse un si grand déplaifir au Pape, & à toute cette Cour, & à toute l'Italie, contre le bien, profit, & réputation du Roi. Vous me connoissez meshui, & vous pouvez vous être aperça, qu'après que j'ai fait mon devoir, je ne me formalife point envers mon Maître 1, & jamais pour moi, ni pour mon

Y Un fage Ambaffadeur à leur déliberation. ne doit jamais se formaliser Royaume, dit Saavedra, est contre son Prince , parce une harpe , dont toutes les qu'il doit toujours suposer , cordes sont disposées & acorque le Prince, & fon Con- dies par le Prince, qui met feil , en scavent infiniment la main à toutes ; & nonplus que lui : & qu'il au- point par le Ministre , qui roit été du même avis n'en touche qu'une, & qui qu'eux , s'.. avoit été préfent par conféquent n'entendant

Brofit & commodité; & vous apelle à témoin, quand il a été question du Marquisat de Saluces, & des autres choses de Savoye, combiende fois je vous ai priez de ne rien faire en cela pour le Pape, ni pour Monsieur le Cardinal Aldobrandin, finon autant que le profit & la réputation du Roi, & le bien du Royaume le comporteroit; & sçaurois à présent vous écrire ceci même en chifre, si je craignois qu'il le scussent. Mais de cette nouveauté de Châteaudaufin, sur les ocalions que le Pape m'en a données , j'aiprié & reprié S. M. de la faire cesser, & vous d'y tenir la main, pour le préjudice que j'aivũ, oui, & touché, que cela portoit par-deçà aux afaires & fervice, & à la renommée de Sa Maiesté.

Au demeurant, ne croyez point, je vous prie, à ceux qui disent, que le Pape veut avoir les choses d'autorité, & entreprendre sur le Roi,

point la confonance des autres, ne peut pas fçavoir fi la sienne est haute ou basse, & fe tromperoit facilement . s'il la gouvernoit à fa mode. Le Comte de Fuentes . à force d'user du privilege, que lui donnoient fon âge, fon experience , & fes fervices, couronnez & autorifez par tant de victoires , fufpendoit quelquefois (lorfqu'il étoit Gouverneur de Milan ) l'execution des or dres du Roi I-hilippe III. difant , qu'ils n'emanoient pas de la volonté du Roi, mais de l'ignorance, ou de l'interet de fes Ministres,

Exemple, ajoûte-t-il, qui fut depuis fuivi par d'autres Gouverneurs, au grand dommage de l'autorité Royale, & du repos public: ainsi qu'il arrivera tontes les fois, que les Ministres employez au dehors voudront: douter, fi ce qui leur est ordonné vient , ou non , de la volonté du Prince. C'est pourquoi, quels que foient. ces ordres, il faut toujours les respecter , & y obeir ,comme s'ils venoient de fatête & de fa volonté; parce qu'autrement tout iroit en défordre & en confusion. Empresa . 80.

& qu'il faut que nous tenions ferme : car je ne me suis point aperçu jusques ici, qu'il ait voulu rien entreprendre sur les droits du Roi, ni même qu'il ait prié S. M. de chose, qui pût tourner à son profit particulier, & qui ne fût autant du fervice du Roi, & du bien du Royaume. comme du propre contentement de S. S. Au contraire, je vois & observe tous les jours qu'il porte fort patiemment & charitablement plufieurs torts, que nous lui faisons contre les Concordats, & contre toute raifon : de quoi, cependant, ne vient au Roi, finon que le mauvais gré, le reculement de ses afaires, & le mauvais nom parmi les Nations étrangeres, & dans fon propre Royaume. Et toutes ces injustices tournent au profit de quelques particuliers, qui veulent faire leurs afaires aux dépens de celles du Roi & du Royaume, & puis disent, qu'il faut tenir ferme contre le Pape, comme si c'étoit fermeté, constance, & générolité, que de maintenir en la face de S. S. que le tort est droit, & le noir blanc. Je n'en ai point connu à Rome de plus ferme ni de plus hardi que moi . quand il a falu parler des droits de la Couronne. & de l'autorité du Roi. Mais de me formaliser en choses manifestement injustes, pour les apetits défordonnez de quelques particuliers, contrel'autorité du Pape & du Saint Siege, & contretout droit & raison, je penserois faire en cela, non feulement contre le devoir d'un homme de bien, mais aussi contre le service du Roi, & contre le bien de ses afaires, & me rendre inutile du tout à servir S. M. & le Royaume.

Aussi ne faut-il, que le Roi croye pour le ressert que le Pape a fait, & continue de faire sur le prêche de Châteaudautin, que les

nvieux de S. M. ayent grand pouvoir d'alterer S. S. contre S. M. Car le Pape connoît trèsbien leur malice. & de quel esprit ils sont pousfez. Mais il s'altere de la chole en soi , & de la conféquence qu'il en présuppose, & du peu de compte que par la il estime qu'on tienne de lui, & de ce que ces malins en prennent ocasion de détracter de lui-même, & de dénigrer la plus belle & la plus salutaire action, qu'il ait faite en sa vie. & de blâmer l'estime qu'il fait de S. M. & la paternelle afection qu'il lui porte, dont ils meurent. Croyez-moi, Monfieur, que les ennemis & envieux du Roi, n'auront jamais pouvoir envers ce Pape contre S. M. finon autant que nous-mêmes leur en donnerons par nos actions, ou par notre négligence & peu de foin.

Mais ce n'est pas garder la briéveté que je m'étois proposée au commencement de cette lettre. Je ne parlerai plus au Pape du fait de M. le Comte de Rochepot, ni en une façon, mi en une autre. Et pour le regard des Cardinaux à faire, je suivrai ce que le Roi en a comman-

dé à Monsieur de Bethune.

Je vous ai écrit par deux fois de l'alliance de Pologne : l'une après avoir parlé moi-même à l'Ambassadeur de Pologne; l'autre, après avoir entendu son passage à la Cour du Grand-Duc.

La pension, que le Roi a ordonné à Monfieur Camaiano est très-bien employée en la perfonne de ce Prélat, & a porté grande loüange à S. M. en cette Cour , & fait dreffer les oreilles à plusieurs, & causera de fort bons ésets, pourvû qu'on la fasse bien payer : autrement, il vaudroit mieux, qu'il ne s'en fût parlé jamais.

M. le Sacristain du Pape m'a donné l'orai-

fon, que j'envoye au Roi, avec laquelle ont été bénites par S. S. les chofes qu'elle envoye à Monfeigneur le Dauphin. Ledit fieur Sacrillain écrit à Sa Majeffé une lettre de congratulation : je vous prie qu'il en ait un mor de réponfe. Je ne vous parle point de tant de Cardinaux, qui lui écrivent, d'autant que leur dignité fera que plus facilement on fe fouviendra d'eux. A tant, Monfeur, &c. De Rome, ce 29. d'Octobre 3601.

### LETRE CCXCVIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Le courrier, que vous dépê-châtes, fur la réfolution, que le Roi avoit prife touchant le batême de Monfeigneur le Dauphin, arriva ici le 2. de ce mois au matia, & outre les lettres qu'il m'aporta du Roi du 16. d'Octobre, & les votres du 19. Monsieur de Bethune me communiqua celles, que S. M. & vous, lui écriviez, comme je fis audi à lui les miennes; & lui dis alors, & depuis, mon avisfur tout ce qu'il a voulu scavoir de moi . & dont je me suis aperçu de moi-même, comme je continuerai de le servir toujours de tout ce qui me fera possible; non feulement pour la charge qu'il a du Roi, mais aulli pource que de lui-même je l'en estime très-digne. Il vous rendra compte de toutes choses; & je ne vous dirai autre chofe fur ladite réfolution, finon qu'un mot que m'en a dit ce matin en Confistoire Monsieur le Cardinal Barenio, qui est Confesseur du Pape, à scavoir que S. S. en a été très-aise autant que d'aucune action que le Roi ait faite jusques ici :

d'autant qu'outre l'honneur , que S. M. lui faifoit en lui présentant ce qu'elle avoit de plus précieux & de plus important ; c'étoit une bonne lecon, que S. M. faisoit par-là aux hérétiques . & une protestation à tout le monde de sa pieté & dévotion envers le Saint Siege & la Religion Catholique. A quoi j'ajoûte, que S. S. & toute cette Cour, l'a trouvé d'autant meilleur, qu'il ne s'est point trouvé vrai ce qui avoit été dit, que le Roi d'Espagne eût fait semblable ofre, ni devant, ni après la naissance de sa fille; ains le Duc de Parme l'a tenue en son nom propre, & non au nom du Pape.

Au demeurant, je n'ai à répondre qu'à deux ou trois points de votre lettre, dont le premier fera, que je ferai à l'Ambassadeur de Toscane la réponse, qu'il vous a plu me faire à ce que je vous écrivis à son instance, touchant le Comte Gian-Domenico Albano, Le second, que suivant votre avis, j'envoyai des le 3. de ce mois à Monfieur de Bethune le group, où font les trois cens écus destinez au lieur Marchesetto. troisiéme, que je demanderai très-volontiers au-Pape le gratis de l'expedition de l'Abbaye 1 pour le fils de M. de Sancy; & que j'ai fort bonne esperance de l'obtenir : mais je n'en ai point encore vû les lettres de nomination, ni aucun mémoire où soient les noms & qualitez de la perfonne, & de ladite Abbaye, & avant cela je n'v puis rien faire.

Et hors votredite lettre, j'ai à vous dire feulement, qu'il me semble que M. de Fresne-Canaye la prend un peu cruellement contre le

1 Le nom de cette Abbaye lettre du 11. de Tuillet 1598n'est point exprimé dans le c'est l'Abbaye de Villeloin. Manuscrit : mais , selon la

Prince de la Mirande, & contre le seigneur Dom Alessento, son frere, comme vous verrez par une lettre qu'il m'écrivir 2 le 27. d'Octobre, laquelle je vous envoye avec une copie de la réponse que je lui fis. A quoi je n'ai rien à ajoùter, sinon que si ces Princes ont à innover quelque chose en leur dépendance, je ne voudrois point qu'ils se prissent excuser sur nous; ains que le tort demeurât de leur côté. A rant, je me recommande bien humblement à vorre bonne grace, & prie Dieu, qu'il vous donne, Monfieur, &c. De Rome, ce 12. Novembre 1601.

a Frefne-Canaye n'étoit pas est fort curieux . . . Tout un grand clerc. Il n'y a qu'à le Pecus Loyo!iticum y est lire fes négociations imprifurieusement charge, mées, pour en juger. Guy ceux qui les voudront taxer . Patin en estime le troisiéme y trouveront de bonnes chartome à cause que les Jésuiges contre eux , aux pages tes y font tres-maltraitez. 17. 19. 34. 35/ 66. 79. 81. Ce troisiéme, dit-il, dans 85. 86. 119. 143. 154. 177. La lettre du 2. Octobre 1635. 186. 405. 406.

### LETRE CCXCIX.

AU ROY.

Sire,

J'ai autrefois écrit à Votre Majesté par ocafion, que le Pape avoit quelque pensement d'avancer Monsieur le Cardinal Farnes à la succellion du Royaume d'Angleterre, après la mort de la Reine qui regue à present : de métant aperçu que cet avis n'avoit été trouvé par-delà guére vraisemblable, j'écrivis dernierement sur une autre ocasion à V. M. que je lui en écrirois une lettre expresse à part. Ce que j'acomplirai, Dieu aidant, par la présente.

Le Pape donc a pensé premierement au Duc de Parme comme au frere-aîné & fon allié, & fera aulli pour lui premierement & feulement . i S. S. voit que le Royaume d'Angleterre fe puisse obtenir sans l'Arbelle. Mais si après le déeds de la Reine, l'Arbelle drefloit un parti fort m Angleterre 1, & que pour faciliter la conquêe du Royaume d'Angleterre, il fût besoin de onjoindre ses forces avec celles de l'Arbelle; n ce cas, pource qu'il ne se pourroit traiter de narier ladite Arbelle au Duc de Parme, qui est éja marié: le Pape pense, au lieu du Duc de arme, fubstituer ledit seigneur Cardinal Farese; son frere, qui pourroit être marié avec dite Arbelle : & par ce moyen lui & elle, conignant leurs forces & moyens, viendroient atôt & plus aisément à bout de leurs intenons. Ausli fut-ce à propos de ladite Arbelle, e je fis mention la premiere fois dudit seieur Cardinal Farnese en une mienne lettre du : Mars dernier. Et pour ce qu'en toutes tel-

chofes il faut avoir quelque couleur & préte de juffice, on prétend aulli, que ces deux nces, par le moyen de leur mere, font dedus des vrais & légitimes Rois d'Angleterre, qu'ils ont quelque droit de fucceder audit yaume 2, fans lequel prétexte, je croi que le

e n'y eût jamais penfé.

La Dame Arbelle avoit fon parti tous les Seis Anglois, qui avoient s Juges de la Reine Matuard; lesquels aprent, que le Roi d'Engles aprent se le proposit s

fa mort, s'il parvenoit à la Couronne d'Angleterre, vouloient marier l'Arbelle avec le Comte d'Herford, pour en exclure ce Roi. 2 Le Duc de Parme, & le

, fon fils, ne vangeat Cardinal, fon frere, pre-

Auquel propos il plaira à V. M. se souvenir que des l'an 1591, fut imprimé un livre en langage Anglois, que les Espagnols firent faire par un Jésuite Anglois, apellé Personius, & courir par l'Angleterre, par les Païs-bas; & par tout ailleurs, où ils penserent que ledit livre pourroit servir à leur intention : laquelle a été & est. de montrer & persuader au monde, que depuis plusieurs centaines d'ans; il n'y a eu en Angleterre aucun Roi ni Reine légitime , ledit livre les excluant tous, pour avoir été ou criminels de Leze-Majesté, ou desheritez, ou bâtards, ou hérétiques, ou pour quelque autre tel défaut. Et par conféquent il excluoit aussi de la fuccession dudit Royaume après la mort de la Reine, qui regne à présent, tous ceux qui sont aujourd'hui du Sang Royal d'Angleterre, & les plus proches de ladite Reine, comme le Roi d'Ecosse, & l'Arbelle, qui lui apartiennent de plus près; & puis les Comtes de Derby, de Hartford, de Hasting, & les sieurs Artus & Garfrid Poles , freres , ausquels tous ledit livre ne laisse d'objecter encore d'autres défauts propres & particuliers à eux-mêmes, pour les exclure encore d'autant plus de ladite succession : outre les défauts, qu'il présupose avoir été en ceux, qui ont regné és derniers tems.

Quand ce beau livre a ainfi exclus de la Couronne d'Angleterre tous les Ecoffois & Anglois, il tâche de montrer, que le vrai droit de fuceder à ladite Couronne est dévolu au seu Roi

tendoient succeder à la Cou- [ celui qui regnoit du tems roane d'Angleterre, comme de notre Louis XI.] Amdescendus de la fille d'un batard du Roi Edouard IV.

tack a stead of

d'Espagne, qui vivoit alors, & à ses enfans, & y fait venir ledit droit par deux divers chemins, en difant, que la fuccession d'Angleterre est dévolue à deux maisons ; à sçavoir , à la Maison de Bretagne, & à la Maison de Portugal. A la Maison de Bretagne, à cause de Madame Confrance, fille ainée de Guillaume le Conquerant, Roi d'Angleterre, laquelle fut mariée à Alain Fergeant I. Duc de Bretagne : duquel mariage ledit livre prétend que soient descendus tous ceux de la Maison de Bretagne jusques à ce jourd'hui. A la Maison de Portugal, à cause de Madame Philippe, fille de Jean le Grand, fils du Roi d'Edoüard III. & de Blanche, fille unique & héritiere de Henri Duc de Lancastre, fils troisième d'Edmond, fils second de Henri III. Roi d'Angleterre. Laquelle Dame Philippe fut mariée à Jean, Roi de Portugal, premier de ce nom : duquel mariage prétend aufli le même livre, que soient issus tous.

3 Del 1594. fecero gli Spa-gnuoli porre e dare allestampe da un Giefuita Inglefe, chiamate Perfonie , un libro in lingua Inglese, facendolo correre per l'Inghilterra , per l'Alemagna , e Pacfi Baffi , acoid ferviffe alla lore intenzione lequale era di perfuadere il Mondo, che d'alcune ceutenaia d'anni in qua nell' Inghilterra non v'era flate alcun Rè d. Regina legitima; Onde dopo la morte della Regina Blifabetta efelufi tutti gl'lnglefi e Scozzefi , paffava a demonfirare ch'l vero diritto di [neceffione cra devolute al Re.

di Spagna. Molti in quel tempo fi firmarono in riderfi delle fciocchezze contenute in quel libro; la dove appresso s pin faggi dovea effere riputato per un alarme , che fi deffe all' Inghilterra da Spagnuoli, e per jegno manifeste delle loro perverfe intenzioni volte ad nsurpasi quel regno, come poco dopo fi vide ; arrivando a fegno tale l'empia lere ambizione , che pin volte fecero attentare fopra la vita d'Elifabetta. Confiderationi politiche foprà i correnti affari dell' Italià.

los Princes & Princesses la Maison de Portugal jusques à ce jourd'hui. Or est-il, dit ledit livre, que tous les droits & prétentions de la Maison de Bretagne font tombez en la personne de l'Infante d'Espagne, maricé à l'Archiduc Albert. Donc le droit aussi de succeder à la Couronne d'Angleterre apartient aussi à ladite Infante: à laquelle il attache encore ce'droit prétendu par deux autres liens spécifiez audit livre. Semblablement, dit-il, tous les droits & prétentions de la Maison de Portugal sont sondus en la personne du seu Roi d'Espagne Philippe II. & de se enfans. Donc à lui a apartenu, & d se sensans apartient aujourd'hui de succeder au

Royaume d'Angleterre.

Et encore, Sire, que les fusdites propositions & conclusions, qu'on en infere, soient choses tirées par les cheveux, & contre tout droit & coûtume, & en partie fausses; si est ce que, comme V. M. le peut mieux sçavoir, le feu Roi d'Espagne en a fait toujours état, & y dressoit toutes ses pensées, comme fait aussi aujourd'hui le nouveau Roi son fils. Et à cela ont tendu & tendent les caresses, pensions, dons, & autres biens, que les Espagnols ont fait & font aux Catholiques d'Angleterre, qui en font hors our la Religion, & réfugiez non feulement aux Païs-bas, & en Espagne, mais aussi en France, en Italie, & ailleurs; & principalement à ceux, de qui ils penfent pouvoir tirer fervice pour leur noblesse, parenté, ou alliance, ou pour leur bon esprit, ou pour leur prouesse & valeur. A cela inême tendent encore les Colleges & Séminaires dreflez expreflément par les Espagnols pour les Anglois à Douay, & Saint-Omer, où font recûs les jeunes gentilshommes des meilleures maifons d'Angleterre, pour avec eux , & par eux , obliger aufli les parens , alliez & amis qu'ils ont audit Royaume, Et le principal soin qu'on a esdits Colleges & Séminaires, c'est de cathechiser, nourrir, & élever lesdits jeunes gentilshommes Anglois en cette créance & ferme foi, que le feu Roi d'Espagne avoit, & que ses enfans ont aujourd'hui le vrai droit de fucceder à la Couronne d'Angleterre, & qu'il est ainsi utile & expedient pour la Religion Catholique, non feulement en Angleterre. mais aulli en toute la Chrétienté. Et quand ces jeunes gentilshommes Anglois ont fait leurs études és lettres humaines, & qu'ils sont parvenus à certain âge, alors pour achever de les espagnoliser, on les transporte des Païs-bas en Espagne, où il y a d'autres Colleges pour eux. & la ils sont instruits en la Philosophie & Théologie, & confirmez en ladite créance & fainte foi, que le Royaume d'Angleterre a apartenu au feu Roy Philippe II. & aujourd'hui apartient à ses enfans. Et après que ces jeunes gentilshommes Anglois ont ainsi fait le cours de leurs études, ceux qui font reconnus pour mieux espagnolifez, & pour les plus courageux & plus fermes au Credo Espagnols, font envoyez en Angleterre. pour y semer cette soi, & y gagner ceux qui n'ont bouge du païs, & pour épier & donner avis aux Espagnols de ce qui se fait dans l'Angleterre, & de ce qui leur femble se pouvoir & devoir faire, pour la faire tomber en la puissance d'Espagne; & pour , si besoin est , subir martyre auslibien on mieux pour ladite Foi Espagnole, que pour la Religion Catholique.

Les Forces Espagnoles, envoyées ci-devant & depuis peu de tems en Irlande, sont aussi

pour la même fin, & tant pour prendre cepete dant tout ce qu'ils pourront des États de la Reine, que pour leur fervir de planche à paller un jour en Angleterre: outre la commodité, que d'ailleurs ils ont d'y aller & d'y envoyer; par le moyen des Païs-bas, d'où il n'y a qu'un trajet en Angleterre; & encore des côtes de Portugal, de Galice, & de Bilcaye; & pour le grand nombre de vaiffeaux qu'ils ont en tous les lieux fuidits.

Mais à tous ces ambitieux desseins, les Espagnols prévoyent une grande résistance, tant du côté de la plûpart des Anglois mêmes, que du côté du Roi d'Ecosse, & de ses alliez & confederez, & des Zélandois & Hollandois, & principalement de la France. Et pource ils difent, que le Roi d'Espagne ne veut point de l'Angle. terre pour foi, mais pour l'Infante, sa sœur, ou pour quelque autre Prince Catholique, qui ne lui foit point suspect; & l'ont ainsi persuadé au Pape : pour le moins S. S. montre de le croire ainii : combien que la vérité foit , que ledit Roi d'Espagne veut l'Angleterre pour soi; & s'il ne . la peut avoir pour soi, à cause de ladite résistance, il desire que ce Royaume vienne à sa sœur, & en défaut d'elle, à quelque Prince des plus proches qu'il ait : lequel Prince aidé par luireconnoisse aussi ce Royaume de lui, & soit toujours à sa dévotion contre tous autres, & principalement contre V. M. & contre la France contre qui les Espagnols ont non seulement émulation, mais austi haine mortelle.

Le Pape (pour retourner à S. S. & à fon desfein des Princes de Parme ) qui prévoit & croit ladite résistance, qui se fera au Roi d'Espagne & à sa sœur ; s'est imaginé en son esprit, qu'il

i pourroit réuffir de faire Roi d'Angleterre ores la mort de la Reine, le Duc de Parme, n fon frere le Cardinal Farnese, selon la istinction, que j'ai mise au commencement de tre lettre pour le regard de l'Arbelle. Votre lajesté ne fera dificulté à croire, qu'il leur dere cette grandeur pour l'alliance qu'ils ont avec i, & pour ce que d'ailleurs ils sont fort Cathoques . & tenus pour bons Princes & moderez; c que S. S. penseroit faire une œuvre agreable Dieu, & profitable à la Religion Catholique.

Mais für quoi peut le Pape fonder l'esperane d'en venir à bout ? Il la fonde fur plusieurs nofes; & premierement fur ladite aparence de iftice, en ce que ces deux Princes descendent e la Maison de Portugal, par leur mere Mae, qui étoit fille ainée d'Edouard 4, Infant de ortugal, & fils du Roi Emanuel de Portugal : pinte la prétention dite ci-dessus, que le vrait roit de succeder à la Couronne d'Angleterre, pit dévolu à la Maison de Portugal. Et comie le Duc de Parme d'à présent, qu'on apelloit : Prince Ranuccio, prétendoit de devoir succeer audit Royaume de Portugal après la mort u Roi Cardinal Henri 5, voire avant le feu Roi

om Jean , Duc de Bras ince. L'Université de Padouë rivit alors en faveur du rince Ranuce , alleguant , se dans la fuecession des tats, on forme autant d'afeffes . ou de primogenitures. l'il y a d'enfans males dans Maifon dominante; que ligne de la premiere ai-:fic venant à manquer, la

4 Et d'Isabelle , fille de seconde lui succede : & h celle-ci la troisiéme , &c. Que la premiere ainesse des enfans d'Emanuel , Roi de Portugal, ayant pris fin en la personne du Roi Sebastien , le Cardinal Henri lus avoit succedé, comme Ches de la feconde aineffe; &c que ce Cardinal Roi étant more fans lignée . la fuccession de la Couronne tomboit directement au Prince

d'Espagne : ainsi à présent prétend on ; que lus ou le Cardinal Farnele son frere doivent succeder à ladite Couronne d'Angleterre , àu moins, en cas que le Roi d'Espagne & sa sceur se puissent obsenir ledit Royaume d'Angleterre pour enx, comme chaeun croit qu'il leur sea împossible. Voilà donc l'aparence de justice, qui donne couleur & prétexte au dessein , & qui pourroit saire incliner une partie des Anglois à

accepter l'un ou l'autre de ces deux.

Quant aux forces & moyens pour faire valoir, ce tel quel droit contre ceux, qui s'y voudront oppofer, le Pape penfe, que le Roi d'Elpagne, voyant ne pouvoir rien faire pour foi, ni pour-l'Infante fa fœur, fera facilement induit à employer toutes fes forces, qui-sfont fi grandes, & tout ce que le feu Roi d'Elpagne fon pere, lui a laillé d'intelligences: & d'interêts, avec un grand nombre d'Anglois gagnez en divers tems, & en pulicieurs façons, pour l'un defdits Princes, de la Maifon de Parme, lefquels font fes coufins remuez de germain, & fes fevireurs de profellion. Aufli penfe S. S. que les Archiducs aux Païs-bas féront de même, quand ils verront ne pouvoir rien faire pour cux: & de plus, que les

Ranuce, commic reprefentant Plafant Edollard, forf ayedi maternel', chef de la troifieme ainelle maculine. Que if Philippe II. Roi d'Elpagne, & Philiber Emanuel de Savoye, la furpaffoient en proximité, comme enfant des deux fœurs du Roi Cardinal; il le farpaffoit en mafculinité, comme petit

fisi d'Edoliard, frerei de ce Roi, que par la même mae culinité, il précédoit la Ducheffé de Bargance, fa tame Antoine, Prieur de Cratov, ne pouvoit entrer en consurrence avec lui, non plus qu'avéc juicun des aurres prétendans, posiçori frot no tolicement bitard.

thaiffe . t

feigneurs & gentilshommes, & les villes & peuples des Païs-bas favoriferont ces deux freres de la Maifon de Parme, pour avoir été lefdits Païsbas gouvernez fort doucement; premierement par Madame de Parme leur ayeule, qui ne fut jamais d'avis, qu'on fit mourir les Comtes d'Egmont & de Horn 6; & puis par le Duc Alexandre, leur pere, qu'u à laiflé três-bon nom en tous ces Païs-là, & y a obligé infinies perfonnes, & même plufieurs Anglois réfugiez aufdits Païs-bas.

S. S. d'ailleurs penfe d'aider ces deux Princes de toutes fes forces, tant temporelles, que fpirituelles, & de toute l'autorité qu'il a envers les Princes, feigneurs, villes, & peuples catholiques. Il y a environ quatre ans que 9. S. créa en Angleterre un certain Archiprétre?, afin que tous les Ecclefaftiques & tous les Catholiques dudit Royaume euflent à fe rezirer & recourir pour les chofes de la Religion Catholique, & par le moyen de qui être unis entre eux, & entendre ce qu'il feroit bon de faire pour leur conservation, & pour le rétablissement de la Religion Catholique: & a-t-on donné à entendre à

6 A près que le Duc d'Alve ( di fait artété let Comet à c'Érgmont, & de Horn, il 1 en donna avis à la Buchelle old Parme, lui faitant dire, li parles Comtes de Mansfeld pe de Barlaimont, que, fuivant les ordres fecrets du Roi , fon Mattre, il avoit es fait arrêter ces deux feitant en comment de la comment de

feul, de toute l'envie, & de tout le ressentiement des Flamans, n'étant pas juste, qu'elle persent l'afection of & la consance de ces peuples ; puisque c'étoit elle feule, qui avoit à les gouverners. Don Bernardia de Mendeze, chap, 6. den livre 2. de feu Mémoires de la guerre de Payt-Bats.
7 George de Blakuel.

S. S. que par ce moyen elle fera des Catholiques qui sont en Angleterre, une grande partie de ce qu'elle voudra. Et je sçai dire à V. M. que S. S. a envoyé depuis peu de tems au Nonce, qu'elle tient aux Païs-bas, trois brefs, pour les garder jusques à ce que ledit Nonce scaura que la Reine d'Angleterre foit morte, & lors les enwoyer en Angleterre, l'un aux Ecclefiaftiques, le second à la Noblesse ; & le troisième au tiers Etat; felon l'adresse desdits brefs : par lesquels lesdits trois Etats d'Angleterre font admonestez & exhortez par S. S. à demeurer unis ensemble. pour recevoir un Roi Catholique, que S. S. leur nommera tel, qu'il leur semblera agreable, profitable, & honorable: & le tout pour l'honneur & gloire de Dieu, & pour la restauration de la Religion Catholique, & pour le falut de leurs ames.

· J'ai ci-devant donné avis à V. M. comme S. S. avoit donné à Monsieur le Cardinal Farnese la Protection d'Angleterre, vacante par la mort du Cardinal Gaëtan, afin que les Anglois Catholiques, qui font par-decà, ou qui ont afaire en cette Cour, se retirent à lui, & qu'il ait ocasion & sujet de leur bien faire, & d'acquerir la bonne opinion & bienveillance de cette nation. Aussi ai-je autrefois donné avis à V. M. comme ledit Cardinal Farnese a à son servicele fieur Artus Polo , qui est du Sang Royal d'Angleterre, & que ledit sieur Artus doit faire au printems prochain un voyage en Angleterre, du consentement, pour ne dire commission de son maître, & du Pape même. Il y peut avoir encore pluficurs autres choses tendantes à cette fin, que nous ne sçavons point : comme aussi fait-on tout ce qui se peut pour les tenir secre-

tes. Et qui sçait qu'on ne fasse servir aucunement à cela le vovage du Duc de Parme à la Cour d'Espagne, & en Portugal ?-& même s'il est vrai ce qui se dit ici , qu'à son retour il doit paffer par France: Or-outre que Sa Sainteté aidera ces deux Princes de tous fes movens, & les fera aider par d'autres, il pense, qu'envers les Potentats d'où il ne pourra tirer aide par eux, il diminuera pour le moins la réfiftance & l'opolition, qu'autrement on leur feroit. Et dautant que V. M. est celui , de qui l'oposition est plus à craindre, Sa Sainteté pense avoir mérité, & pouvoir encore mériter à l'avenir de V. M. en diverses ocasions, que si vous ne vouliez aider à ses alliez, pour le moins vous ne vous y opoferiez point; & a cette confiance en V. M. fous laquelle fans venir au particulier, il vous a déjafait dire par Montieur le Cardinal Aldobrandin , qu'il defiroit, que V. M. & le Roi d'Espagne, vous acordalliez d'un tiers Prince Catholique, qui fût pour être fait Roi d'Angleterre après la mort de la Reine. Et encore que V. M. ut alors quelque réponse en faveur du Roi d'Ecoffe, fi eft-ce que S. S. ne laiffe d'esperer, que V. M. pourra être persuadée par raison d'Etat de n'aider point à faire conjoindre en une même personne les Royaumes d'Angleterre & d'Ecoffe , atendu les grands maux , que les Anglois feuls ont autrefois faits aux François plus que toutes les antres nations ensemble; & que d'ailleurs le Roi d'Ecosse est parent proche & grand ami des Princes de la Maifon de Lorraine, qui ont en très-grand nombre & trop grands en rance, parle peu de prévoyance & le trop de acilité des Rois passez, & qui naguere ont pené engloutir la France; & est à croire qu'ils n'en

perdront jamais le desir, pour l'opinion, en laquelle ils font tous nourris des le berceau, que la troisiéme Race de nos Rois, commençant à Hugue Capet, a usurpé le Royaume de France fur eux : & que la Couronne de France apartient à la Maison de Lorraine descendante de Charlemagne 8, comme ils prétendent; quoique faussement. D'où S. S. entre en opinion, que V. M. foufrira pour Roi d'Angleterre plutôt le Duc de Parme, ou le Cardinal Farnese, fon frere ; qui n'ont rien amprès d'Angleterre , ni dedans, ni auprès de la France, que non pas le Roi d'Ecosse, ni les Archiducs, ni aucun autre tel. Et encore que ces deux Princes de la Maison de Parme soient parens & serviteurs du Roi d'Espagne, si est-ce que S. S. ne laisse de croire, que V. M. confiderera d'autre, part, qu'ils sont alliez de Sa Sainteté, & qu'ils ne sont des plus mauvais, ni des plus proches, ni des plus contens du Roid Espagne; & que cette Maison de Parme a autrefois été en la protection de la Couronne de France, & veut que nous croyions qu'elle n'en a perdu la ménioire ni la gratitude à quelque autre semblant que la nécessité du tems les ait réduits & contraints. Et de fait, Monsieur le Cardinal Farnese, en la réponse qu'il me fit dernierement à la lettre que je lui avois écrite sur la naissance de Monseigneur le

Stemmata Letharingia , ac en présence des Princes , & Barri Ducum , où cette doc- des Seigneurs de la Cour , & trine étoit débitée par un du Duc de Lorraine même, certain François de Rofferet, fon interceffeur. Ce livre fut Archidiacre de Toul , qui , imprime en 1580. à Paris

<sup>8</sup> Sous le regue d'Henti du Roi , & de lui en de-III parat un Livre intitulé, mander pardon à genoux, pour fauver fa vie , fur obli- par Guillaume Chaudiere. gé d'implorer la mifericorde

Pauphin, n'oublia point parmi les caufes de la ye, qu'il difolie en avoir reçût, à faire menion des obligations, que leur Maifon a à la Duronne de France?, comme, poffible, aua-t-il fait en la lettre, qu'il écrivit fur ce fujet V. M. A quoi on ajoûtera force autres choès, & entre autres cette-ci, que lorfque l'un l'eux feroit fait Roi d'Angleterre, il ne penfeoit point tant à fatisfaire aux volontez & inteelse du Roj. d'Efigagne, 'comme à s'établir, & i être bien avec les voifins, & mêmement avec V. M. qu'i lui pourroit plus nuire ou profiter que ul autre.

Ce font, Sire, les confiderations, qui m'ont ait trouver vraisemblable ce dessein du Pape, lepuis la premiere fois qu'il me fut dit de fort on lieu. Et pour ce qu'à diverses fois j'en vois touché ores une, ores une autre, par mes ettres précédentes ; je les ai voulu assembler toues en la présente, en y ajoûtant ce que j'avois pris depuis, & même pour m'acquiter de la pronesse, que j'avois faite d'en écrire une lettre exresse à part. Quoi qu'il en soit, il ne peut être ue bon, que V. M. foit avisée, non seulement e ce qui peut être, afin qu'en un afaire de si rande importance V. M. pourvoye de loin à ce u'elle jugera en avoir besoin, & se prépare en out évenement. A quoi je n'ai rien à ajoûter, inon qu'assurer V. M. que par tout ce que defus, je n'ai point entendu m'ingerer à dife mon

o La Maifon Farnele avoit na avoient fi mal reconnues; na effet de très grandes obtitions à la Couronne de jet d'aftéfionner les interèse nunce: mais les Ducs Ochade cette Maifon, ni de proce & Alexandre, ayeul & curer fon agrandissement, etc. de ce Cardinal, les 14 11111

avis , directement, îni indirectement, înr la fucceffion d'Angleterre, & moias ob V. M. doitincliner: mais de vous reprefenter feulement les confiderations , qui peuvent avoir mû le Pape à entrer au penfement de ces deux frères ; & que fi je vous en ai écrit ci-devant , ce n'a point été fans quelque fondement. A tant, Sire , &c. De-Rome , ce 16. Novembré 1601.

# LETRE CCC.

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR', Outre ce que vous verrez M que j'écris au Roi des desseins, qu'on fait fur l'Angleterre j'il m'a été dir, que les Espagnols ont plufieurs espions en France, partie Anglois partie Ecoffois, qui font semblant d'être malcontens des Espagnols, & néanmoins les servent fort foigneulement; & particulierement à donner adresse à leurs lettres ; qu'ils écrivent en Angleterre, ou ailleurs pour les choses d'Angleterre, & à leur faire tenir aussi celles. qu'on leur écrit d'Angleterre, & d'ailleurs, touchant, les mêmes choses d'Angleterre; & quecette forte de gens font le long de la côte de la Mer Oceane, comme à Bayonne, Bordeaux, Nantes, Rouen, Calais, & encore à Paris. De ceux qui résident à Paris, on m'en a nommé trois, à sçavoir, Robert Brus, Ecoslois, de poil de couleur de châtaigne, de stature moyenne, âgé de 45. ans. On m'a dit, qu'il fait fort le mal-content des Jésuites, & des Flamans, & néanmoins qu'il fréquente fort chez le feigneur Jean-Baptiste Tassis, Ambassadeur du Roi d'Espagne ; & qu'il est fort mauvais homme. Le second est un serviteur, ou plutôt compagnon dudit Robert Brus , qu'on m'a dit être encore pire que le premier, & s'apelle André, Ecossois aussi de nation, de poil roux tacheté, de stature basse, & âgé de vingt-six ans. Le troisiéme est un Prêtre Anglois , apellé Jean Cecill , & le plus fouvent est nommé le Docteur Cecill, comme il est aussi Docteur passe à Cahors, âgé de quarante ans, duquel on fcaura nouvelles au College des Mignons 1. Il a été en Espagne . & fait le mal-content des Espagnols, & néanmoins écrit à Rome au Pere Personius, Jésuite Anglois de nation, & Espagnol de dévotion. Celui qui m'a donné cet avis, est un Anglois Docteur en Théologie, qui a été longuement en France, & és Païs-bas, & dit qu'il faudroit fairefaisir les papiers & écritures de ceux-ci, & mêmement leurs chifres . comme il affure qu'on leur en trouvera. 4

Il m'en a nommé un quatrième, qui se tient à Calais, & s'apelle Gasnet Colsod, Anglois de nation, de poil foux, de stature moyenne, & âgé de quarante ans ; & m'a dir, que cettui-ci fert de faire tenir les paquets d'Angleterre à Rome, & de Rome en Angleterre : & de donner commodité & adresse à avoir étudié à Saint-Omer, sont envoyez en Espagne, & ont un navire pour cela. Dir ce Dockeur, que ledit Colsor de la autrement bon homme, & qu'il ue voudoit , qu'on lui s'il autre mal que l'envoyer-hors de Calais. Anquel cas on verra, dit ce Dockeur, qu'il se retirera en Flancire, commé féront encore plus vite les autres trois fusions.

to C'est un College apartenant aux Religieux de l'Ordre.

mez, s'ils entendent, qu'ils foient pour être moleftez en France. Voilà, Monfieur, ce qui m'a été dit. Si c'est avis véritable, &t endant à norre bien, ou quelque malveillance contre les susdits, pour les mettre en peine &t danger, je ne vous en scaurois que dire, sinon que ledit Docteur se mon-

tre fort atectionné au service du Roi.

Je ne vous dirai rien des belles prétentions du Roi d'Espagne, & de l'Infante sa sœur, sur le Royaume d'Angleterre, finon que j'ai opinion, que si nous avions fait un peu fettilleter les Histoires de France & d'Angleterre à cette fin, nous y trouverions plufieurs chefs de prétentions. meilleures, & mieux fondées pour le Roi, que ne sont celles-là. Et du livre même du Pere Personius, on pourroit tirer des raisons en faveur de S. M. qui vaudroient mieux que celles, qu'il déduit pour le Roi d'Espagne, & pour fa fœur. Aulli fe contredit ledit Personius affez fouvent, & bien lourdement, comme il advient à toutes personnes passionnées, pour habiles qu'elles foient, qui ne font guidées par la vérité & par la raison; mais transportées de l'interêt & de la passion. Je vous mettrai ici deux de ses contradictions. Il opose au Roi d'Ecoile, entre autres choses, pour l'exclure de la succession d'Angleterre, qu'il est né hors l'Angleterre, & de parens non sujets à la Couronne d'Angleterre. Semblablement, il opose à l'Arbelle, entre autres empêchemens, qu'elle est femme, & qu'il n'est expedient au Royaume d'Angleterre d'avoir trois femmes Reines de suite; & que bien souvent on a exclus des filles des Rois, pour être femmes : & néanmoins il adjuge ledit Royaume à l'Infante d'Espagne, par présérence même au Roi

PEspagne, son frere; comme si ladite Infante étoit pas semme aussi bien que ladite Arbelle. A tant, Monsieur, &cc. De Rome, ce 26. de Novembre 1601.

### LETRE CCCL

### \ MONSIEUR DE VIĻLEROY,

Monsieur, Je n'ai à répondre à aucune de vos lettres, ni à vous écrire rien qui oncerne le service du Roi, à quoi Monsieur de sethune satisfait pleinement. Mais cette lettre era de mon particulier, & toute d'importunité, ont il me déplait; encore que j'espere d'en tre exculé par votre bonté, & par la constance c habitude, que vous avez prise, long tems y de me bien faire. Mellieurs de la Sainte-'hapelle, & de la Chambre des Comptes, préendans que le droit de Régale s'étende aux vêchez de Bretagne, ont fait, depuis peu de ems, ajoûter le fieur Artus Bollain, qui adiniftra les fruits & revenus de l'Evêché de Reaes, en l'an 1396, vacant lors par le déceds de u Monsieur Hennequin , Evêque dudit Evêché: esquels fruits ledit Bollain rendit compte à ion Vicaire, après que je fus pourvû dudit vêché. Et pour ce qu'il m'a fait sommer & onner assignation, à ce que je prenne ce fait : cause pour lui , comme il est bien raisonnale; je desirerois, qu'il plût au Roi me délier de cette véxation, en imposant silence, pour regard, aufdits fieurs de la Sainte Chapelle, de la Chambre des Comptes, vous affunt, que ce me seroit un grand surcrost de es autres incommoditez, fi j'étois contraint

d'en bailler ce que j'en reçûs lors, après l'avoir depuis dépensé, & eux ne m'en ayant rien demandé lorsqu'ils devoient le demander, & faire faitir lesdits fruits pendant la vacance, s'il y prétendoient quelque chose ; comme ils firent l'année passée de l'Évêché de Bayeux. A quoi je fatisfis incontinent, fans aucunement reclamer, comme je sçavois que la Régale avoit lieu en Normandie. Mais à présent cette extorsion pour l'Evêché de Rennes me facheroit d'autant plus, qu'ils n'ont aucune raison, ni juste prétention, pour intenter cette action, & me donner ce travail. Premierement, pource- que le droit de Régale ne s'étend point aux Evêchez de Bretagne; comme Mr. Le Maistre; en fon vivant Premier Président en la Cour de Parlement, le témoigne en un Traité, qu'il a fait des Régales; & tous les autres Auteurs François, qui ont écrit de cette matiere; & Duarin au livre 3. des Benefices , chapitre fecond , tranfcrit un catalogue, qui se trouve en la Chambre des Comptes, de tous les Evêchez, où Régale a lien : auquel catalogue y a un article de cetteteneur : Il'y a Régale en la Province de Tours, excepté en l'Eglie de Saint-Malo , de Vannes , & autres Eglises de Bretagne P. A quoi fait aussi-

1 L'étendue de ce droit fujets à la Régale , & de fur tous les Evêchez duceux qui en font exemts . . . Royaume ett une prétention S. Louis céda la Régale de fi mal fonde ; que pour toute la Bretagne aux Ducsen connoître l'injustice , il du pays par le Traite qu'ilne faut que lire un titre dont fit avec Pierre Mauclerc. Ce. Poriginal eft à la Chambre qui prouve qu'il ne la donna pas à la Sainte-Chapelledes Comptes, & que le Préfident le Maître a fait imlorfqu'il la fonda. Pluieurs: primer , contenant l'énume - autres. Evechez: ,, comme. ration des Evêchez qui foat Lion, Autun, Auxerre, &c.

la coûtume & observance du tems passé, auquel la Sainte Chapelle, ni la Chambre des Comptes de Paris, n'ont jamais rien pris és Evêthez de Bretagne, & moins en celui de Rennes qui en est la cité capitale. Audi sçavez-vous, que ce Duché ne fut uni à la Couronne de France, qu'en l'année 1532, qui est cause, qu'il n'est point compris és Concordats, lesquels avoient ià été faits & publiez au Concile de Latran en l'an 1516, d'où est aussi advenu, que nos Rois n'ont pas même droit de nomination esdits Evêchez de Bretagne par lesdits Concordats; & qu'il faut, que chacun d'eux en prenne un Indult particulier pour sa vie durant. Et quand la Bretagne fut unie à la Couronne, il fut expreffément convenu entre le Roi François I. & les Etats du Pais, & ordonné par l'Édit d'union, que les droits & privileges, que ceux dudit Païs & Duché avoient eûs auparavant, & avoient alors, leur feroient gardez & observez inviolablement, fans y rien changer, ni innover. De quoi , outre le susdit Edit d'union , leur fut expedié & délivré lettres patentes en forme de-

font si certainement exemts de cette fujetion, qu'on ne le révoque pas en doute. Les Ordonnances faites en divers tems font connoître que jamais les Rois n'ont prétenduque la Régale cut lieu fur tous les Evêchez \* ; & cette vérité est si évidente , que Pafquier, Avocat du Roi en la Chambre des Comptes, est contraint de confesser , que celui qui fourient cette.

confulte Francois. Ce font fes termes. Teftament pel. dm Card. de Richelien , chap. 2.

Sed. 4. Temoin l'Ordonnance de Louis XIL de 1499. qui dit: Nous avons défendu , & défendons à tous nos Officiers. qu'aux Archevêchez , Evêchez , & Abbayes , & autres bénéfices, aufquels nous n'avons droit de Régale , ou de Garde , i's ne le mettent , doctrine, eft plutor un fla- fur peine d'etre punis comtopr de Cour, qu'un Juril- me facrileges.

charte. Voilà donc. Monsieur, comme la Régale n'a lieu en Bretagne, & n'v en doit point avoir.

Mais quand le Roi, ce nonobstant, & pour mouvelles ocasions, voudroit qu'il y en eût, ou auroit jà ci-devant ordonne, ou fait ordonner qu'il y en auroit ; comme il m'a été écrit, qu'il avoit été donné un Arrêt en la Cour de Parlement en 1598, contre l'Evêque de Nantes: en ce cas , je suis tout affuré, que de droit & raison les fruits des Evechez vacans, ausquels contre la coûtume ancienne on étendroit maintenant le droit de Régale, auquel ils n'étoient fujets aucunement, n'apartiendroient point à ladite Sainte Chapelle en vertu de l'ancienne concession, qui leur fut faite par nos Rois; n'étant, & ne devant être compris en ladite concession sinon les Evêchez , qui devoient & payoient Régale au tems de ladite concession; & non les Evêchez, aufquels on a depuis étendu, ou étendra-t-on ci-après ledit droit de Régale. Ce qui est tout clair & certain en droit. Et n'étoit qu'il y a par-delà infinis sçavans perfonages, qui scauront trop mieux prouver cette maxime, je m'ofrirois de faire ce service au Roi, de la prouver par textes de droit, & par vives raifons, dont ladite Sainte Chapelle ne fe fçauroit défendre. Et de fait, Monsieur, si on étendoit la Régale à tous les Evêchez de France comme l'on le pourroit faire de fait 2, aulli bien

2 Cela s'eft fait en 1681. cette universalité de la Rédu consentement des Eve- gale; conenti Orbem , pacem ques exents, & de tout le que Christianam contarba-Clergé de France. Noftra nelsumus. Quare es quoqu-sansa distencis dans leur quidquid inerat, jura dees, ettre écrite au Pape Inno-simus: id in Regim optimus. at XI. qui s'opposoit à atque kenesicentiffmum nitt qu'on le veut faire à ceux de Bretagne; la Sainte Chapelle auroit plus de revenu, que n'auroient deux ni trois des meilleurs Evêchez ou Archevêchez de France, pour ne dire Chapitres, comme ce n'est qu'un Chapitre Collégial; y ayant en tout tems des Evêchez vacans en France, & un trop grand nombre depuis quelques années.

A quoi Jajoûterai , pour encore ôter foute dificulté, que comme le Roi me donna ledit Evêché, auili me fit-il don des fruits , qui étoient échàs depuis le déceds de mon prédécelleur , & qui écherroient pendant la vacance : & ce par un brevet à part , qu'il vous plut en faire dépêcher , & envoyer à mon Vicaire. Que tre que puis après S. M. par les lettres d'atache, qui furent jointes à mes Bulles , commanda derechef , qu'il me fût rendu compte desdits fruits : & rout ceci avant ledit Arrêt de Fan 1938, qui partant & au pis aller , ne doit préjudicier aux choses jà auparavant faites & terminées.

Par ainsi vous voyez, Monsieur, le peu de raison, qu'ont lesdirs sieurs de la Sainte Chapelle & de la Chambre des Comptes, de me

sintulionis. Et fifirt propter Cannum referem minist liebat , fallom est amen, quia ecclifastico paes se espedeben. Com estim plentida legis site charitas, in hac legistos optemperatum est consus, in que charitatis epus impletum est generium. Vo Carnot. epi 190 I Sank famma sus consecutos, pronaque amisima insperam sulmate gesa esse-

### 66 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

vouloir extorquer aujourd'hui ce qu'il plût au Roi me donner 3, il y a cinq ou fix ans, & que je n'ai plus, & en quoi ils n'ont jamais rien eû, & qu'ils ont eux-mêmes laiffé de demander, lors qu'il en étoit tems, s'ils y prétendoient quelque chose. Ce qui me donne la hardiesse de vous prier, de suplier le Roi de ma part, qu'il plaise à S. M. me conserver le don, qu'il hui plût me saire, & ne me laisser ce que des grace, il hui plût me donner si bieratement, & que j'ai dépensé à son service, il y a si longtems. A tant, Monsieur, &c., De Rome, ce 6. December 1601.

3 Sous le regne fuivant, Messeurs de la Sainte Chapelle ne furent pas moins avides ni entreprenans. L'intention de nos Rois, die le Gard, de Riebelten, chap, a. eit ei-deffus, est digne de louange, puisqu'ils donnement a bonne fin un droit qui feur aparténoit: mais la fai-

con avec laquelle ceux de la Sainte Chapelle en ont ufe, ne feauroit être affice blâmée, en ce qu'au lieu de fe contenter de ce qui leur avoit été donné, ils ont voulu fous ce prétexte affujettir tous les Evêchez de France à la Régale.

### LETRE GCCIL

### AU ROY.

### SIRE,

L'ordinaire de Lion arriva avant hier au foir , & je reçus les deux lettres , qu'il plut à V. M. m'écrire les 9. & 18. de Novembre : par la premiere desquelles j'ai vû , comme vous aviez trouvé bon ce que j'avois fait après avoir reçu la nouvelle de la naillance de Monfeigneur le . Dauphin , dont je loue Dieu , & en baile très-

humblement les mains à V. M. Au demeurant ; e dirai à Monsieur le Cardinal Aldobrandin cd que V. M. veut lui être remontré fur les faveurs, qu'on dit avoir été faites en Espagne au Duc de Modena, & caux Princes de la Mirande, & rendrai compte à V. M. de ce qu'il m'y aura répondu. Quant à Monsieur de Bethune, la bonne opinion , que j'en conçüs dès 'qu'il arriva en cette ville, est toujours augmentée depuis, & tant plus nous allons avant, tant plus il se rend agreable à toute cette Cour; & tant plus je le trouve capable, judicieux, diligent, & zelé au service de V. M. & aubien du Royaume ¹; & tant plus ajoûtec-t-il aussi de estima con au devoir que j'ai de le servir.

Par la reconde desdites deux lettres j'ai vû, comme il plait à V. M. que j'assiste mondit sieur

Scias ipfum plurimis virtatibus abundare, qui alienas fic amat. Pline cp. 17. lib. 1. Le Card, d'Offit avoit luimême éminemment toutes les qualitez qu'il atribuë ici à Monsieur de Bethune. Tous les Ambassadeurs de France qui ont servi de son tems à Rome lui ont rendu dans leurs dépêches tous les plus glorieux témoignages que la vérité puisse rendre au mérite. L'Auteur d'une petite Relation intitulé : Difcours politique de l'Etat de Rome: qui dit dans son épitre au Roi Henri IV. y avois sais plufieurs voyages pour Henri III. & pour lui durant 28. ans , parle de notre Cardisal en ces termes : Cette

Cour étant remplie d'efpions de toutes conditions d'hommes, il y faut être en garde avec chacun : fi ce n'eft qu'il s'y rencontrat unautre Cardinal d'Offat pere des Lettres, exemple de vertu, de pieté, & de fidelité envers son Roi & sa patrie. Bienheureux l'Ambaffadeur qui durant fa légation peut jouir de la douce compagnie & utile conversation d'un si grand perfonage ; qui a eu le loifir d'en favourer le miel , & de reeuëillir fes inftructions , confeils , & réfolutions fi certaines & judicicuses en toutes fortes d'affaires, qu'il ne s'y pouvoit rien ajoûter.

#### 68 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

de Bethone, particulierement en ce qu'elle lui commande touchant les Peres Jésuites , & le fieur Perrin Soufdataire . & l'Indult du Pays Messin : ce que je ferai de tout mon pouvoir, après avoir encore mieux consideré le tout, que je n'ai pû, par la communication qui m'a été faite des lettres, que V. M. lui a écrites tant sur ces matieres, que fur autres. Cependant, je ne dois diférer d'écrire à V. M. qu'il eût été expedient pour votre service, & pour la réputation de votre Justice, que ledit Perrin eût été longtems y a expedié par-delà favorablement de l'Abbave de S. Leon de Toul, que le Pape lui a donnée: & que si maintenant nous proposons ici au Pape le retranchement, que la partie adverse de Perrin demande de la grace, que S. S. a faite audit Perrin, nous préjudicierons grandement à la demande, que V. M. veut être faite dudit Indult, & à vos autres afaires, aux dépens desquels ladite partie adverse veut faire les fiens ; comme il n'y a aujourd'hui que trop de cette forte de gens 2, defquels je prie Dieu qu'il vous garde, & qu'il vous donne, Sire, &c. De Rome, ce 10. Decembre 1601.

a Privatas fes agitantes fine publica cara. Tac. Hift. 1.

### LETRE CCCIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Avec les lettres du Roi des 9, & 18. de Novembre, j'en ai reçu trois des vôtres des 6. 10. & 18. du même mois, La première contient l'hilfoire de notre Capucin Hilaire, acompagnée des copies de fa déposition & de son obédience. J'ai été très-aise de voir le tout ; & principalement de ce que les deux lettres, dont je vous avois écrit, le sont trouvées: desquelles, ne pouvant servir à rien qu'à mal, la soigneuse & longue garde, le transport en Italie & à Rome, la montre & divulgation, qu'il en a faite à plusieurs personnes, avec la fausse extension de la promesse prétendue, montrent affez la malice & le mauvais dessein de l'homme, quand il n'y auroit autre présomption contre lui. Je ne puis point parler de pluieurs chofes qu'il a dites en fa déposition; mais je vous affure bien , qu'en ce qui m'y concerne , il'n'y a pas un seul mot de vérité, & que tout y est faux; & que toutes choses se passerent en la façon que je vous écrivis. Mais bien lui prend, qu'il a afaire à des gens plus religieux qu'il n'est , quelque moine Capucin qu'il foit. Cependant, je vous remercie bien humblement de l'ample avis, qu'il vous a plû me donner du tout ; étant bien aise de ce que M. le Nonce s'est si bien comporté en cette ocurrence, & de ce que le Roi est demeuré content de lui, comme je voi par la seconde de vosdites trois lettres ; la derniere desquelles m'assure de ce qui importe le plus, qui est la bonne santé de S. M. nonobstant le coup de pied de cheval qu'il avoit recu. Dieu nous le conferve longuement en parfaite fante & prosperité. A tant , Monsieur , &c. De Rome, ce 10. Décembre 1601.

to a state of the second secon

1-912 6.40 \*

# LETRE CCCIV.

### AU ROY.

### SIRE,

. Ayant vû & bien consideré l'expedient , qu'il a plû à V. M. écrire à Monsieur de Bethune sur l'Abbaye de S. Leon de Toul, pour le propofer au Pape, fi lui & moi estimions, qu'il se dût faire ; j'ai été d'avis qu'il ne le proposât point : de quoi j'ai à vous rendre compte, comme je me délibere de faire par cette lettre. Mais en cette reddition de compte il y aura quelques parties, qui, pour être allouées, auront besoin de votre justice & bonté, non qu'elles ne soient très-vrayes & admitlibles en elles-mêmes; mais pour ce que la vérité même n'est pas toujours bien reçue, fi ce n'est des ames surabondantes en générolité & bonté, comme est la vôtre, Sire, qui parmi tant d'autres vertus royales & incomparables, avec cette-ci, qui surpasse & parfait la Royauté, qu'on vous peut sûrement dire la vérité i.

En cette confiance donc', je vous dirai, Sire, que mondit avis a été fondé, premierement en confiance de la co

Tr. S'il eft vrait, que la Principauté & la Liberré foient d'eux chofes incompatibles; il faut conclure, que la Royauté ne l'eft pas moins avec l'amour de la Verité, qui tel la fille afnée de la liberté. A infi, le Carnal d'Offat a bien raison de dire, que la tolérance de la

Vérité est une vertu, qu'i surpasse la Royauté, & que les Rois, à qu'i Pour priet dire surement la vérité, sont plus que Rois, à cett-à-dire, autant au-déssus des autres Rois & Souverains, que les Rois font au-dessus des autres hommes, l'exprès commandement que V. M. a fait audit fieur de Bethune, de s'abstenir de faire ladite ouverture, si lui & moi jugions, que ce ne fût votre service par deçà. Or suis-je tout assuré ... que telle proposition eût grandement ofensé le Pape, de l'autorité duquel il s'agit en cette cause plus que de l'interêt du sieur Perrin, son fouldataire: & la réputation de V. M. en cette Cour, & les afaires qu'elle y a , & est pour y avoir ci-après, ne comportent point, que votre nom, & votre puissance, & moyens, soient employez à débatre l'autorité du Pape, & à dépouiller S. S. de la possession, en laquelle il est de pourvoir à telles Abbayes ; & que pour faire avoir à un particulier ce qui ne lui apartient point, V. M. fe mette en mauvais ménage avec S. S. en forte que ledit particulier ait trois ou quatre cens écus de rente de plus, & V. M. n'en ait que la haine, & le reculement de ses afaires, & le blame de toute cette Cour. Et si la partie adverse dudit Perrin est bon François, & bon sujet de V. M. il ne doit vouloir, ( quand bien sa prétention seroit la plus juste du monde ) que son particulier avancement coûte si cher à V. M. 2 & au public de votre Royaume.

Mais la vérité est, que ladite partie adverse a fort mauvaise cause au fonds, & l'a encore pirement poursoive par faussetz, par voyes de fait & de force, & par autres moyens illicites, & indignes, non feulement d'un Religieux, & Docteur, & Prédicateur, qu'on vous l'a qualissé; mais de tout homme, de quelque qualité ou condition qu'il soit. De toutes léquelles façons

<sup>2</sup> Ce n'eft pas parmi les qui voudroient, s'ils le pou-Moines, que l'on trouvers voient, unir tous les bénéfier ce désintéressement : eux, ces à leur Mense.

### LETRES DU CARD. D'OSSAT,

de proceder si V. M. n'a rien scu, S. S. en est trop bien avertie: & je n'ai point fouvenance d'avoir out parler ici d'une cause de France plus décriée, ni de laquelle j'aye eû plus de honte que j'ai, long-tems y a, de cette-ci, pour le zele que j'ai à la réputation de votre service, & de votre Conseil, & à l'honneur de toute notre nation 3. Avec tout cela, ce beau Pere, & fes fauteurs, ne manquent point de beaux prétextes . & remplissent leurs bouches de ces mots fpécieux de nomination de V. M. l'élection canoniquement faite, & de Constitutions de l'Em-

pire.

Premierement, quant à la nomination , ie vous l'ai toujours desirée, & ai été un des premiers, qui vous ont donné l'avis d'en demander l'Indult, & qui en ai dressé les mémoires, & commencé la poursuite; & suis encore d'avis que V. M. en poursuive l'instance, jusques à ce qu'elle en soit venue à bout : & espere qu'enfin elle l'obtiendra. Mais il se peut dire en vérité, que pour encore V. M. ne l'a point. Les Concordats entre le Saint Siege & la Couronne de France, par lesquels le droit de nomination fut concedé à nos Rois, furent faits en l'an 1516. & le Païs Messin ne vint point sous puissance de nos Rois, finon qu'en l'année 1552. & ainfi ledit Païs Meslin n'est point compris esdits Concordats : comme n'y font pas même comprises la Bretagne & la Provence; ainsi que nos Rois ont toujours avoué, & reconnu, & même par

oui rie est . contre un Pape & du Royaume.

<sup>3</sup> C'étoit une chose hon- qui avoit plein droit de nomteufe , qu'un Moine osat te- mer à l'Abbaye , dont it nir fi longtems , & fi hau-, s'agiffoit ; & qui d'ailleurs tement , contre un Pape ; & avoit fi bien merité du Roi ,

les lettres patentes, qui font gardées és archives de S. Pierre; & se sont contentez d'en prendre chacun un Indult à part pour leur vie durant. Bien a droit V. M. de refuler la possession à celui auquel le Pape aura donné une telle Abbaye, ou autre dignité, si la personne vous est suspecte : & la qualité du païs qui est frontiere, & les marques qui restent prétendues par l'Empire, & encore aujourd'hui és villes de Toul & Verdun, tombées en ces dernieres guerres és mains d'un Prince étranger, par le moyen de ses parens, qui y commandoient au spirituel, vous peuvent & doivent admonester d'en être fort soigneux à l'avenir : mais pour le regard dudit Perrin, il n'y a aucune suspicion.

« Quan aux Elections , Sire , c'étoit une chose bonne & fainte, & conforme à tout droit divin & humain; & je ne voudrois pas dire, que ç'ait été bien fait de les ôter : ains il est tout certain, que de les avoir ôtées est advenue une grande ruine à l'Eglise 4. Tant y a qu'il y a trois cens

4 Aux Etats de Blois de 1576. les Chapitres & les Communautez demanderent le rétablissement des Elecrions, remontrant, Que c'étoit l'unique moyen de remettre de bons Pafteurs dans l'Eglife, au défaut defquels les hérésies, & tous les autres maux étoient entrez dans le Royaume; que l'on ne pouvoit laisser les élections au Roi, fans être trastre à la Religion; que le Pape n'avoit pu les ôter aux Chapitres; & que d'ailleurs on scavolt bien qui l'avoit au Prevot de l'Eglise de induit à faire une fi grande Tome V.

playe à l'Eglise : Que la Race de Charlemagne n'avoit presque rien duré, pour s'être attribué l'autorité de nommer aux Bénéfices ; & qu'au contraire, celle de Hugues Capet ayant laissé les élections à l'Eglife, avoit prosperé & flori l'espace de cinq cens ans. A ce propos , on mit en queflion , fi les Elections étoient de droit divin ? Pluseurs tenoient Paffirmative : mais Saintes , Eveque d'Evreux , foutint que non. Ce qui donna lieu Touloufe de lui alleguer le

#### LETRES DU CARD. D'OSSAT,

ans que les Papes ont tâché de les abolir s fous divers prétextes, & les ont abolies par tout où ils ont pù. Jean XXII. François de nation 6, dont il me déplait, fur le premier, qui, outre les taxes & annates qu'il inventa, ôtant encore, en tant qu'en lui étoit, aux Chapitres des Eglifes Cathedrales l'élection des Evêques, & aux Couvens des Abbayes l'élection des Abbez, s ferferva à foi feul la provision des Evêchez & Abbayes de toute la Chrétienté; & les Papes suivans contingement toujours à faire femblables \*réfervations l'un après l'autre 7, dont ils se firent croi-

Canon De deltime Cleri, qui commence: Nella ratis pasisme: & de lui citer une fienne Epitre liminaire, où il difoit expressement, que rous les maux, qui regnoient en l'Epise Gallicane, ne venoient que de lui avoir ôte les elections. Ainfi, Monfeur, ajodixa-til, je vous condamne par votre propre bouch e; c'elt-à-dire, par vos écrits. Admistres de Gnill, de Tais.

5 Gregoire IX. fut le premier, qui commença d'enerver les élections par fon Code Pontifical, communément apellé la Compilarion de Ratimond, du nom du Compilareur Raymands de Pennafuerte, Jacobin Catelan, de la Canonifation duquel ji eff parlé dans plufieurs lettres de notre Carainal.

6 Jacques Dossa, natif du Diocese de Cahors, sut un

très-indigne Pape. Ainsi il fied bien au Cardinal d'Offar de dire, qu'il lui déplass que ce Pape sitt né François, comme ayant également defa honoré le Pontisicat, & fa

Nation.

Nation.

7 L'origine des Réfervations vient du Pape Clément
IV. François, qui commença par celle de tous les Bénéces, qui vaqueroient in furia.
Liete Ecclefiarum, Dignita.
Liete Ecclefiarum, Dignita.
Liete Ecclefiarum, pinguita.
Liete Mentinange beniție.
Rem. nefatur Pentificem pertiuret, cellationem same Eccleffiarum de Benițieleum apud
Scéem Apoft. vacantim, precialitie tectreit antișna confietaloi Remanii Pentificiiar recrevavit, Not itaque, dii-il,
crevavit, Not itaque, dii-il,

hnjusmodi consucendinem voa lentes inviolabiliter observari; autsoritato apost, statuimus; nt benessia, qua apud Sedem ipsam deinceps vacare contigea, rit a aliquis prater Rom, re premierement en leur Etat Ecclesiastique, & puis en toute l'Italie, & és autres Etats foibles, qui n'eûrent assez de puissance pour leur résilier. La France, comme le premier & le plus fort Royaume de Chrétienté, ( pour ne parler à cette heure des autres ) s'en défendit tant qu'il plur à nos Rois départir leur protection aux Chapitres & Couvens, pour la conservation de leur liberté & droit d'élection <sup>8</sup>, jusques au Roi Francté & droit d'élection <sup>8</sup>, jusques au Roi Francté & droit d'élection <sup>8</sup>, jusques au Roi

Pontificem conferre alieni , fen aliquibus , non presumat. Clément V. audi François, alla bien plus loin : de la proposition hipotetique & conditionelle de son prédéceffeur , Licet , de. il en fit une absolue & génerale, difant , que la disposition de tous les Bénéfices apartient tellement au Pape, qu'il en peut disposer absolument comme il lui plait ; felon la plén tude de sa puissance. Ad quem Ecclefiarum , Dignitatum , aliorumque beneficiorum ecclef. plena & libera dispositio , ex fue potestatis plenitudine nofcitur pertinere. Clementin. lib. 2. tit. 5. cap. 1.

8 Le Parlement & l'Université de Paris défendirent vigoureusentent la Pragmatique, & par conféquent les éléctions, contre six Papes, spavoir Pie II. à qui Louis XI en avoit même acordé la répocation; Paul II. Sixte IV. Innoccat VIII. Alexandre VI. & Jules II. Ensin, Leon X. vint à bout de cette

Pragmatique, en partageant la proye des Bénefices a co François I. mais ce ne fut pas encore fans beaucoup de difficultez. Car les Parlemens & les Univerfitez de France y oposerent remontrances . protestations , & apels au futur Concile : Et le Parlement de Paris n'enregistra le Concordat , que plus de deux ans après. Chose finguliere! 24. Papes depuis Gregoira VII. avoient emp'oyé les armes fpirituelles & temporelles contre fept Empereurs . pour leur ôter la collation des Evechez,& des Abhaves. & pour en donner l'élection aux Chapitres d'Allemagne : Et tout au contraire, sept autres remucrent Cicl Terre, pour ôter aux Chapitres de France le droit d'élire , dont ils étoient en possession depuis plusicurs siecles , & pour le donner à nos Roir. Voilà comme le changement d'interêt tire après foi le changement de discipline & d'opinion,

#### LETRES DU CARD. D'OSSAT,

çois I. lequel on trouva moyen d'interesser, en lui ofrant la nomination des Evéchez, & Ab-bayes, & des Prieurez électiss. Et ainsi le Roi François I. abandonnant les Chapitres & Couvens, force fut à l'Eglis Gallicape, & aux Cours de Parlement, & aux Universitez, qui avoient tenu bon jusque-là, de fubir le joug, non du Pape, pour lequel ils n'en ctissent rien fait; mais du Roi, qui voulut jotiir du beau présent des nominations, que le Pape venoit de lui faire & confirmer par les Concordats. Voilà, Sire, comme les élections furent ôrées, & les nominations introduites en France.

Or foit que les élections avent été bien ou mai ôtées, & à quiconque en soit le dommage, la vérité est, que le profit en est venu aux Rois de France, qui ont toujours depuis nommé aux Evêchez, Abbayes, Prieurez électifs, & en ont recompensé qui bon leur a semblé. Maintenant. SIRE, que V. M. leur avant succedé, fait comme les autres, recueillant le profit de la supresfion des élections ; comme elle ne peut être reprife de conferver son droit de nomination és lieux. où il lui est acquis ; ausli és autres lieux , où elle n'en a point, il n'est point décent, ni expedient pour vos afaires, que V. M. à l'appetit d'un particulier, se mette en peine de ressusciter les élections jà éteintes, contre le Pape d'à present, qui a trouvé les choses ainsi , & ne fait que maintenir la possession, en laquelle ses prédécesseurs l'ont laissé. V. M. dis-je, qui ne veut point d'élections chez foi, & de qui les prédéceffeurs sont cause, plus que les Papes, de ce qu'il n'y a plus d'élections en France. Et quand même le Pape auroit un peu entrepris au fait

de Perrin, ce qui n'est point; si est-ce que l'entreprise n'étant point sur V. M. elle ne doit point s'en rendre contrôleur, ni entrer en findicat contre S. S. laquelle, justement indignée, nous pourroit dire sur cela plusieurs choses, qui nous feroient rougir de honte, Monsieur de Bethune & moi. Car fi les Papes ont entrepris fur les libertez de l'Eglise, les Rois, SIRE, ( je ne le dis qu'à vous , & en cela même je montre, quelle opinion j'ai de votre générolité & bonté 9) n'en ont pas fait moins sur leurs Royaumes, & sur l'Eglise même. Et s'il faloit remettre les choses, comme elles étoient au commencement, ainsi qu'on voudroit par delà remetre le Pape aux élections ; les Rois y perdroient encore plus que les Papes. Et sans sortir de cette matiere bénéficiale, il se voit en tous les endroits de la France tant de contraventions aux Concordats, que nous devons réputer à grand avantage, que le Pape s'en taile : tant s'en faut qu'en lui débatant & contrôlant la provifion d'une petité Abbaye, qui ne vaut pas le parler, V. M. ni ses Ministres de deçà, lui doi-

9 Hureux les Princes, qui repnontent dés. Minifters, eapables de leur dire franchement la vérité! Pjureux les Miniftres, qui fervent des Princes, augules on est affuré de la pouvoir dire, fans perdre leur affiction. Il me femble voir ici Augules & Meccans fe parter à cour ouver, & la Royauté faire allaine avec la Liberté. Ret holte difféctables. Principstams a Libertétius, Tant s'en faut, que cette

liberté deshonore les Princes, qui la fouffrent à leurs Miniftres, qu'au contraire elle fait voir davantage la gramdeur de leur ame, & la folidité de leur elprit. Et peut-ére l'Hiftioire ne pourrat-telle jamais donner une plus haute indre de la éflicité du regne d'Henri I V. ni par confeguent aire aimer davantage fa mémoire, qu'en qu'antique fa mémoire, qu'en qu'antique fa mémoire, qu'en qu'antique fa mémoire, qu'en qu'en

#### 78 LETRES DU CARD, D'OSSAT,

vent aporter nécessité de nous les reprocher. Qui est ce que j'avois à dire touchant les élections.

Quant aux Constitutions de l'Empire, il sieroit encore plus mal à un Roi de France, & à fes Ministres, de les alleguer au Pape, & lui dire en face, qu'il n'y a dû ni pû déroger. Caril nous diroit, que pour son regard il n'est point fujet aux loix de l'Empire; ains que ce font les Papes, qui ont fait ces petits Empereurs d'Allemagne; & que les matieres bénéficiales se régiffent par les Constitutions Canoniques, non pas par les Constitutions Imperiales; & qu'il ne peut s'émerveiller assez, qu'en une chose de rien nous nous montrions si zélateurs de l'obfervation de certaines Constitutions Imperiales imaginaires, qui ne sont point, & qui ne furent jamais; & cependant ne fassions dificulté, contre les vraves Constitutions Imperiales, de tenir Mets, Toul, & Verdun, Ce feroit donc, SIRE, une autre grande honte, que nous encourrions. Monfieur l'Ambaffadeur & moi . & un autredommage, qui adviendroit à V. M. si nous alleguions au Pape de votre part ces prétenduës Constitutions de l'Empire.

Je croi que ceux , qui alleguent ces Conftitutions Imperiales , veulent dire les Concordats d'Allemagne : mais le Concordat d'Allemagne est une Bulle du Pape Nicolas V. faite en l'année 1447 1º. comme Je Concordat de

10 Concordat fait en 1448. néfices & Keulliers & Keguliers, entre le Pape Nicolas V. & qui vaqueroient en Cour de l'Empereur Fédéric III. par Rome, foit par mort, par lequeil létoit dit, que tous les dépofition, par privation, Evéches, Abbayes, Prieurez, ou par translation, feroient Reríonars, & Cous autres bé-réfervez à la diffontition &

France est une Bulle du Pape Leon X. faites · l'une & l'autre après avoir concordé & convenu de certains articles : & pour cela s'apellent Concordats. Or eft-il, qu'en une cause longuement plaidée à Rome, sur le droit d'élection prétendu par les Chanoines & Chapitre de l'Eglife Cathedrale de Verdun, advenant vacation de leur Evêché, il a été jugé en Rote, que le Païs Mellin n'est point compris és Concordats d'Allemagne ; comme ausli les Géographes , ni la commune façon de parler d'aujourd'hui, ne mettent point les villes de Mets, Toul, & Verdun, en Allemagne 11; ains anciennement on les mettoit en Gaule , & maintenant en Lorraine 12. Et est à noter, SIRE, que les Ambassadeurs de l'Empereur & du Roi d'Espagne, &

provision du Pape : Que dans les Eglifes Métropolitaines & Cathedrales , non immédiatement sujetes au Saint Siege Apostolique, & dans les Monasteres immediatement fujets, on procederoit par élection libre , qui se trouvant canonique, feroit confirmée par le Pape : Que quant aux Monafteres , non immediatement fujets , & dont ce n'étoit pas la coûtume de recourir au Saint Siege , les élus ne seroient point obligez de s'adresser au Pape pour leur confirmation, ou provision. Que les Collateurs ordinaires pourverroient aux autres bénéfices, non compris dans les réfervations, qui vaqueroient en Février , Avril , Juin , Août,

Octobre, & Décembre; à & Décembre; à & le Pape à ceux, qui vaqueroient dans les autres fix mois, à compter du jour de la vacance connuë fur les lieux, la collation en feroit dévolué aux Ordinaires.

11 L'Evéché de Mets &

le Pays Messin n'a jamais été une province d'Allemagne, étant affis au deçà du Rhin. 12 Les trois Evechez font de l'ancien domaine du Royaume de France, auquel ils font aujourd'hui réunis. La Cour de Rome foûtenoir du tems de Henri IV. que ces Evêchez faifoient partie de la Lorraine, à cause que le Pape avoit en cette province-là omnimodam peteftatem dans la diftribution des bénéfices. D 4

### to LETRES DU CARD. D'OSSAT,

tous leurs adherans, firent tout ce qui fut au monde pollible, pour faire juger autrement, & pour faire comprendre ledit Païs Meffin és Concordats d'Allemagne, prévoyant de quel préjudice cela feroit aux Rois & Couronne de France, beaucoup mieux que ne font ces François, qui, pour avoir trois ou quatre cens écus de peníon, veulent foûtenir, que le Païs Meffin eft Allemand, contre le Pape, & contre la Rote, qui, fans y penfer, a jugé en faveur de la France, que le Païs Meffin n'eft point d'Alle-

magne. Ausli fut il vérifié audit Procès, que depuis que lesdits Concordats d'Allemagne furent faits, il y a environ 154. ans, jamais le Saint Siege n'avoit fait bonne aufdits Chapitre & Chanoines de Verdun aucune leur élection : ains les Papes avoient toujours pourvû audit Evêché pleinement, purement, & fimplement, fans confirmation d'aucune élection faite par ledit Chapitre. De façon que ceux , qui vous donnent à entendre, que ces prétendues Constitutions Imperiales n'ont jamais été violées és dioceses de Mets, Toul, & Verdun, ains y ont toujours été pratiquées & observées , parlent contre vérité, ausli ai-je déja vû trois Commandataires de ladite Abhaye de S. Leon, qui ne pouvoient avoir été élûs par les Religieux ; ains pourvûs en commande par le Pape, comme il pouvoit fans aucune élection à toutes les autres Abbayes de ce païs-là ; si ce n'est à quelqu'une , qui ait du Saint Siege privilege particulier d'élire son. Abbé, comme il y en a quelques-unes; & encore dermerement j'aidai à une à lui fair confirmer un femblable privilege obtenu des anciens Papes.

De tout ce que dessus il appert, que ladite partie de Perrin a mauvaise cause : & comme que ce soit, il ne seroit honnête, ni utile à V. M. de l'épouler contre le Pape : en faveur duquel néanmoins, ni de Perrin, je n'ai point eû intention de parler en cette lettre, (Dieu le sçait) mais pour votre seule réputation, afaires, & fervice. Que s'il y a quelque chose plus librement dit, que ne comporte la commune facon de ce tems, ainsi que je le reconnois moimême. V. M. me fera cette grace de l'atribuer au zele que j'ai, non feulement à la vérité & iustice, mais aulli à tout ce qui est de wotre dignité & service, & à la ferme opinion & assurance que j'ai, que vous êtes non feulement le plus grand, mais aussi le meilleur & le plus débonnaire Roi , que la France ait eû jamais 13.. A tant, SIRE, &c. De Rome, ce 22. de Décembre 1601.

13 Queiqu'il foit dangereux de parlei libremen aux ji Princes , qui la piñpart, fi nont le cour & les oretiles je empoisonez des flucrier continuelles de leurs Courtiant: cela n'exempte pas un Mimiftre d'Erat de l'obligation de de dire librement & courageusement à son Maitre tout ce qu'il croit & fair cas fase qu'il croit & fair cas fa-

conscience devoir être préjudiciable au ben de se affaires, afin que le Prince y sprenne garde. Cette libertéfait ure partie de la fidelité da Ministre; & cour homme, à qui cette résolution i manque, n'ett pas diane de l'être, & n'en sera jamaist un bon,

### 82 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

### LETRE CCCV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSTEUR, Vous verrez ce que j'écris au Roi par le commandement de S. M. fur le fait de l'Abbaye de S. Leon de Toul. S'il ne me l'eût commandé, je ne m'y fusse point îngeré : mais puisqu'il l'a voulu, j'ai du lui obéir fidelement, & m'assure que ma fidélité sera bien reçue. Mais je n'oferois en dire autant de ma liberté, si je ne me confiois en la bonté du Roi, & au témoignage, que ma conscience me rend, qu'en rien que j'aye dit, ni en la façon de le dire, je n'ai regardé qu'à son service, & au bien de ses afaires, & à pourvoir, que pour un gain petit & injuste d'un particulier, S. M. ne fe fit un grand dommage en fes afaires publiques, & en sa réputation : qu'en tout le reste je n'ai aucun interêt ni afection. Auslin'y/ent-il', possible, jamais Cardinal moins amoureux de Rome, que moi : mais je ne laisse pourtant de connoître, quand le Pape & le Saint Siege ont raison & justice, & de reconnoître, qu'elle leur doit être faite, & mêmement par notre Roi , à qui il sied bien de faire justice à chacun: mais il est particulierement honorable & profitable de la faire au Pape, & au Saint Siège. Joint que je ne confeille & ne dis rien: en cette cause, que je n'aye dit & fait en la mienne propre, lorsque le Roi m'envoya le brevet & lettres de nomination pour l'Abbaye de S. Nicolas des prez de Verdun : auquel fait vous pouvez vous fouvenir comment je m'y comportai. Qr., pour mettre fin à ce propos, le procès du:

fieur Perrin n'a que trop duré. Si l'on ne le veut terminer par arrêt de maintenué, le Roi le peut faire en un cas extraordinaire, comme est cetui-ci, par des lettres patentes, ordonnant, pour le respect du Pape, & pour les mérites dudit Perrin, qu'il joitina pleinement & patiblement de ladite Abbaye, & imposant silence perpetuel à la partie adverse; & donnant en mandedement au Gouverneur de Toul, & à tous autres qu'il apartiendra, qu'ils y tiennent la main, & autrement, comme vous sçaureztrop mieux ingre.

Hier je reçûs la lettre du Roi, & la vôtre dut 22. Novembre, Je ferai ce que S. M. me commande par la fienne, & fuis infiniment affe de la réfolution, qu'il a prife fur le fait de Châreaudaufin, laquelle lui tournera par-deçà à grandionneur & profit. Mais je fuis bien de votre avis touchant la demande, que fait le Duc de Savoye, & que le Roi, quiconque en parle, ne doit point ofenfer fes amis, pour faire plafit à fes ennemis, nife conflituer juge, & moins executeur entre ceux qui ne font point fes fujets, ni ne se foûmettent point à fajuriditétion.

Je vons remercie bien humblement de la réponfe, qu'il vous a plu faire à M. le Sacriftain du Pape, & d'avoir fait rendre ma lettre à Mon-

fieur le Nonce.

Monsieur l'Archevêque d'Arles vous rendratune mienne lettre en sa recommandation. Je vous ratifie ici & confirme tout ce que je vous; at écrit par ladite lettre, & vous prie l'avoir pour recommandé, en tout ce que vous jugèrez pouvir honnêtement saire pour lui, & pour l'expedition des affaires; pour léquels il va en Cour. Aussi vous prié-je d'avoir pour recommandé.

ANNE'E M. D. CII.

Monfieur, &c. De Rome, ce 24. Décembre 1601.

qu'à ce que le Prince soit & qu'une désobéssance utile mieux informés. Car il doit & nécessaire lui sera infinitoujours suposte pour certain, que son Maitre est obéssiance, qui toutneroit àtrop sige, pour vouloir agir son dommage.

### ANNE'E M.D. CII.

### LETRE CCCVI

AU ROY.

### SIRE,

J'ai reçu ce matin la lettre, qu'il plût à Votre Majelté m'écrire le 24. Décembre, en réponse decelle que je vous avois écrite le 26. Novembre, touchant les desseins, qui se sont sur la fuccession au Royaume d'Angleterre: & hier au soir à trois heures de nuit, je reçus celle du 2. de ce mois, en réponse des miennes des 5. & 10. Décembre.

Quant à la premiere, je tiens à grand' faveur- & honneur la part qu'il vous a plû me faire de vos intentions fur ledit fujet, lefquelles je trouve pleines de grande prudence, pieté, & justice, & prie Dieu qu'il vous faille la grace de les executer bien & heureusement en tems & lieu. Cependant, je n'ai à dire autre chose là-dessitant que Monsieur de Bethune & moi userons de tout ce qu'il vous a plû m'en écrire au mieux

#### 86 LETRES DU CARD, D'OSSAT,

que nous ſçaurons, & que nous avons déja ævifé de nous-mêmes d'éviter toute ocafion, que le Pape & Monfieur le Cardinal Aldobrandin pourroient prendre de s'ouvrir à nous du defir qu'ils ont d'agrandir leurs alliez. Et de fait ledit fieur de Bethune l'a déja dextrement évitée deux ou troisfois, comme je l'ai remarquée ndes propos,

qu'il m'a récitez.

Quant à la seconde lettre, qui est du 2. de ce mois, je dirai au fieur Reboul le bien & l'honneur, que V. M. lui veut faire. Et au demeurant, pour ce que Monsieur de Bethune est tombé avec Monsieur le Cardinal Aldobrandin plusieurs fois sur le propos des faveurs, qu'on' dit avoir été faites en Espagne au Duc de Modena, & aux Princes de la Mirande, & de quelle importance ceci, & telles autres choses étoient à toute l'Italie, & en particulier à la Maison Aldobrandine, & lui a remontré ce que V. M. m'avoit écrit lui vouloir être dit, je n'y fis autre chose, y ayant ledit sieur de Bethume sa tisfait bien dextrement & amplement. Je ne lairrai néanmoins de le feconder, s'il m'en vient ocafion, comme elle se pourra présenter assez souvent; & comme j'en parlai même au Pape vendredi dernier 18. de ce mois sur l'acquisition ou ocupation du Marquisat de Final i , que les

r' Les Efpagnols ont usur- ou avec le Duc de Savoye, pé deux fois le Marquista de envoya Don Beltras de Capfinal. La première usurpa- tre, son neveu , se Luisr de tion fut faite en 1591, par la Ville & du Château de l'el Gouverneur de Milan , nal, de peur , disori-il, que : Dus Gabriel de La Genra , Duc cet Etar qui confine à celui d'Alburquerque , qui fei- de Gennes ; & est voisin de ganat d'avoir après , que le celui de Milan , ne tombat Marquis traitoit de son Mare- entre les mains des François-equisavers le Roi de François. En aquoj , selon-cet que closi-

Espagnols sont après à faire : de quoi ledit sieur de Bethune & moi restâmes d'acord samedi qu'il vous écriroit.

Et pour le regard de l'Abbaye de S. Leon de Toul, & du sieur Perrin, sousdataire de N.S.P. i'en écrivis à V. M. bien au long par une mienne lettre du 22. Décembre dernier, en laquelle V. M. aura vû, entre autres choses, que les droits de ceux de l'Empire, quant aux élections, ne touchent en rien les Dioceses de Mets, Toul, & Verdun; & qu'il vous est expedient, eu'ainsi soit, & que telles allegations ne font rien contre ledit Perrin, ains tournent au préjudice de V. M. & de votre Couronne, du dommage de laquelle plusieurs particuliers ne

Herrera , le Roi d'Espagne jugea, qu'Alburguerque s'étoit gouvernéen homme d'Etat. Mais l'Empereur s'étant formalisé de cette invasion, où il avoit interêt comme me Seigneur direct & principal du Marquifat ; & les Genois ayant détourné le Marquis d'en composer aves le Roi d'Espagne , qui lui offrit d'autres terres ; le Gouverneur de Milan confentit de rendre Final à l'Empereur, à condition que la Garnifon Allemande, que l'Empereur tiendroit dans le Château . feroit commandée par un \$603. par le Comte de Fuen- rege allum, Livre 127.

tes, Gouverneur de Milan. Quandin , dit M. de Thou ,. Alexander Carrellus , noviffimus principatus poffeffer , vixit , aliis atque aliis Indifi-cationibus procrastinatum negetium ( restitutionis ) fuit, Ubi mortaus eft , cam res omnis ad Scipionem ejus fratrem recidiffet , Hifpani meram illias apad nes disturnam , ac proinde fibi fufpectam , cauffati miferum hominem ad compensationem accipiendam adegerunt', de qua: tamen fpes tantum injella. Livre 120. Finalium in Liguria ab Hispanis occupatum Gouverneur affectionné au fuit (en l'an 1602. ) Carrelle-Roi d'Espagne , & payée des rum familia aut exclusa , ant deniers de ce Roi. Et cela ad difceptandum jus fuum in s'executa en 1573. La fe- Anlam Cafiream amandata. conde usurpation fut faite en Id à Fentane Medielanenfi pre-

#### LETRES DU CARD, D'OSSAT,

fe foucient point 2, pourvû qu'il en tombe un peu d'argent en leur bourse ; desquels je continue à prier Dieu qu'il vous garde, & qu'il vous donne, Sire, &c. De Rome, ce 21. Janvier 1602.

2 Comme c'est l'ordinaire des particuliers, de ne songer qu'à leur propre interêt; les Princes en sont d'autant plus obligez de regarder de plus près à l'interêt public, qui eit toujours le leur, & de la confervation duquel

dépend toute leur réputation: à quoi ils doivent raporter le capital de leur gouvernement. Quibus pracipus rerum ad famam dirigenda , unumque infatiabiliter parandum , profpera fui memoria.

### LETRE CCCVII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

NONSIEUR, La Justice de Dieu sur les M Espagnols m'a aporté une grande consolation, & je le prie de continuer à les humilier & réprimer leur ambition infatiable. Ils compteront l'usurpation de Final pour une grande prosperité, sans se soucier de l'ire de Dieu, & de l'envie & haine des hommes, qu'ils acumulent fur eux par leur violence & rapacité 1. Mais

d'autant plus odieuse, que le Comte de Fuentes dépouilloit un pauvre Seigneur, qui avoit quatre-vingts ans, & qui ne songeoit qu'à mourir en paix. Et de plus, il étoit compris nommément Traité de Vervin. Le Sénateur André Morofin a trèsbien rem rqué , que la ceffion du Marquifat de Salu-

1 Cette usurpation étoit ces au Duc de Savoye ouvrit. la porte aux usurpations de Final & de Piembino , parce qu'Henri IV. sembloit avoir abandonné , par cette ceffion , le foin des affaires d'1talie, & la protection de la liberté de ces Princes. Ce qui rendit le Comte de Fuentes plus hardi à faire des entreprifes fur eux. Per qual cagtone . dit un Politiques l'Italie, en laquelle ils ont la meilleure part, est au reste si divisée, si intimidée, & si interessée avec eux, qu'il n'y a que le Saint Siege & la

Italien , Ferdinando Gran Duca de Tofcana , de altri principi , detestavano la Pace & Henrico W. con Savois , fenon perche rinuntiando col Marchefato di Saluzzo tutte le piazze , che riteneva in Italia la Francis , si portava troppo pregindicio alla libertà d'Italia, nel lasciarvi sola la grandezza Spagnuola fenza alcun freno che la moderaffe? Il figner Duca esclamava che dopo che 'l Re haveva rinuntiato al Marchefato di Saluz-20, tutta l'Italia diveniva visibilmente schiava: che 4 Conte di Fuentes piantava delle Fortezze fipra gli occhi non folo de' Grifoni , ma anco de' Vinitiani , berlandosi allera della Francia, Che tutti li prencipi d'Italia fentivano bene che loro si metteva a pico a poco il giogo fopra il collo; e nondimeno non ardivano moftrare d'accorgersene, veggendo che le porte erano ferrate, e li paffi del foccorfo chinfi. Offervazioni fopra l'Istorico politico indifferente. Trajan Boccalin a fait là-dessus une allegorie politique, qui mérite d'être mile ici. Comme il y avoit déja plusieurs jours, dit-il dans fon Parangon, que la Monarchie d'Espigne ne s'étoit point laiffé voir enpublic, & que même les-

portes de son Palais Royal avoient été toujours fermées . les Princes d'Italie, & furtout les Vénitiens, qui n'obfervent pas seulement de fort près les actions de cette grande Reine, mais qui fondent encore très-subtilement fes penfées, prirent vivement l'alarme de cette nouveauté; jugeant tous qu'une. telle solitude n'étoit pas sans. mystere. Les Vénitiens plus impatiens que les autres , à cause de la jalousie de leurs Etats, monterent avec des échelles aux fenêtres de cepalais, & virent que la Monarchie étoit bien affairée, & travailloit avec un de fes Ministres, nommé le Comte de Fuentes, à boucher avec. des-Fortins tous les trous de fa maifon. Ainfi les Vénitiens prévoyant bien à quot tendoit cette manœuvre avertirent leurs amis d'armerincessimment, attendu que fi les Espagnols achevoient une fois de boucher les trous, par où les fecours pouvoient entrer , ils feroient à coupfür la chaffe aux fouris, & les prendroient toutes. Le Procurateur Battifts Nani explique historiquement cetteingenieuse allégorie : Il conte-Fuentes , dit-il , gia Gruor -. nature di Milano, configliare

### 90 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

Seigneurie de Venise de sain & entier 2. Mais vous sçavez que les Papes ne sçavent & ne veulent faire la guerre; les Venitiens ont de la prudence & générosité assez, & des forces encore pour être le partie; mais seuls ils ne feront que se désendre, quend les Espagnols les araqueront. Le Marquilat de Saluces entre les mains du Roi étoit la vraye bride des Espagnols 3 en Italie,

soleva il suo Rè, che per porre i cepti all' Italia , Monaco , il Finale , & la Valtellina , eccupar si doveffero. Delle due prime facilmente rinfitto il difegno , l'ultima , come più difficile , fi riferbava à miglier congiuntura, rendendofi i Grisoni stimabili per le adberenze, sc non per le firze, o parendo che i Venetiani al proprio non felo , ma all' altrui intereffe facilmente fi commoveffero. Il Conte tuttavia la prima pietra gittà , piantando il Forte che domina della Valle l'ingreffe. Hiftoire de Venife livre 4.

a Com Itali Principes fore is Felippun udust in orientem folim respiecem pin flux Clemars. Magnar Dux Retrovia, as Peneti ad Italie digentaries. Heer in tea dom conspicer videbantar; as Fontifer, licet in neutram artem propendere valle assembly as in souther wall assembly as in south as metallic assembly as in south properties and consideration of the mirreduction majorem and per properties of the consideration of the Borparaterum partem attramerat, as an suppre Suffans

Duci legato magnam auri fummam annuntiatim iis diftribnendam tradiderant. Ferdinandus, quamvis libertatis Italia acerrimum fe vindicem profiteretur , idque multis argamentis superioribus annis declaraffet , à fuis rationibus , quicquid Hispanis offensam ant molestiam inferret , alienum cenfebat ; cum prafertim nondum Senenfis Ducatus .. quem beneficiario jure ab Hifpanis tenebat , a Philippo titulos impetraffet. Veneti fupererant , qui unicam fibi motam publice quietis proprieque libertatis tuende proponerent , in idque acrius infudarent , postquam Henricus IV. Gallie Rex Vervinenfi ac-Lugdunenfi pace, Selaffis Sabande promiffis , emnem iftins provincia curam ac follicitudinem pene abjeciffe videbatur. 3 Lorfque la France postedoit le Marquifat de Saluces, elle perdit une belle ocasion d'y joindre celui de Final, dont il lui étoit facile de se faifir, durant la révolte des Finaline contre leur feigneur Alfonfo Caretto , laquelle dura comme vous dites très-blen; & engare du Duc de Savoye, qui ne celle de vous brouiller: & vous (çaves bien qui étoit de votre avis, & 'qui en écrivit par-delà plus d'une fois, étant encore les chose entier \* mais de chose faite le confeil en est pris.

Je viens de recevoir un mot de Mr. Perrin fousdataire, que je vous envoye, vous priant avec lui de lui aider à avoir l'expedition. qui lui est nécessire, pour être passible de l'Abbaye de Saint Leon de Toul, sûivant l'intention du Roi. A tant, &c. De Rome, ce 4. de Mars

1602.

depuis l'an 1562. jusqu'à la premiere invasion des Espagnols, qui firent ce que devoient faire les François, pour tenir en bride les Genois. Car Final eft entre l'Etat de Gennes, & le Marquifat de Salvices. Au refte .. il n'y a point de bons Francois, qui ne voulut voir les Marquifats de Savonne & de Final entre les mains de Nicololas Cevoli , foi difant , dans fes Factums, Marquis del Carretto, du côté de fa mere , Françoife del Carretto .

fille mirae, & feule héritites de Fédérie, Marquis del Carretto; Comte Souverain de Sainte-fulle, de Broite, de Nife, & de Lodius, Fife de l'Empire dans les Lundes de Flimons; & du Montfor-rat. Cari ly auroit lieu d'efperce de pouvoir acheter de lui ces deux Marquilats, auffi faiclement, que nous achetons ses drogues & sepromedes.

\* Voyez les lettres 49. 172:

### LETRE CCCVIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSTEUR, La lettre, qu'il vous plût m'écrire le 25. de Février, me fut rendue le 14. de ce mois: & la copie de la lettre de feu Mon-

#### 92 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

fieur le Maréchal de Brillac <sup>1</sup> à feu Monfieur de Beauregard , dont vous y faites ment'on , m'a été communiquée par Monfieur de Berlune. Par ladite copie il apert, qu'au tems que ledit feigneur Maréchal écrivit ladite lettre ( qui fut le 10. d'Octobre 1554. ) il avoit les originaux , ou copies des vieux Indults , qui avoient été concedez par le Saint Siege aux Ducs de Savoye & Princes de Plémont , touchant les bénéfices defdits pais : mais de la confirmation defdits Indults , que le Roi Henri II. qui regnoit alors, avoit obtenué pour foi , ledit feigneur Maréchal n'en avoit autre chofe, finon ce que Sa Majefté lui en avoit écrit en paffant , & à autre propos, par une lettre du 29. de Septémbre dudit an 1554.

Or quant aux Indults, que, pour ce regard, avoient lors les Ducs de Savoye, & Princes de Piémont, vous en aurez à préfent pleine connoissance & certitude, par une copie, que mondit sient de Bethune a recouvrée, de la confirmation qu'en obtint de ce Pape même le Duc
de Savoye d'à présent, le 19. de Juin 1795. Où
vous verrez comme la première concellion de
tels Indults sut faite par Nicolas V. à Loüis Duc

r Charles de Coffé, Maréchal de Briffac, Gouverneur de Piémont pour Henri II. depuis 1551. jufques à la Paix de Cateau Cambrefis; par laquelle ce pays fut rendu au Due de Savoye. C'étoit un des plus fages & des des la companya de la conficie de la conficie de la conficie de la conficie Il mourut le dernier jour de l'année 1563; agé feulement de 56 ans le conficie de la confici

Copies meritti, dit le Prédictin de Thou, sec omstime, fident de Thou, sec omstime, tam fuerm.

cam fuerm.

cam fuerm.

cam fuerm.

cam confect reintum off elegium, a qued omnes Galler duces, qui fige a in Italian duces, qui fige a in Italian distribution fige fige principation of the principation of figeripation of predictorate on fit in que bullo questivers desegrerandis, lengis fueraveris, Livre 35, decon Hill.

de Savoye, & a depuis été confirmée & continuée par les Papes Sixtes IV. Innocent Vall. Jules II. Leon X. Clement VII. Jules III. Gregoire XIII. & par le Pape d'aujourd'hui Cle-

ment VIII.

Lesdits Indults ne donnent point aux Ducs de Savoye & Princes de Piémont faculté de nommer proprement. Aulli n'a le Saint Siége, en vertu d'iceux , reçu jusques ici leurs nominations, ains a toujours pourvu purement & simplement aux bénéfices desdits pais , quant, au stile & façon de parler des Bulles Apostoliques. Mais bien contiennent lesdits. Indults une chose quasi équipollente à un droit de nomination, qui est en somme, que le Pape ne pourvoira point aux Archevêchez, Evêchez, & Abbayes desdits païs, sans avoir premierement eû l'intention & confentement du Duc touchant les personnes capables, qui auroient à y être pourvues; ni pareillement à trois Prieurez, à fçavoir, de Saluces, de Ripaille, & de la Novalese ; ni à la Prévôté de Montjou. Et quant aux plus grandes dignitez des Eglises Cathedrales après la Pontificale, & aux Prieurez conventuels, & aux autres bénéfices réfervez par les regles de chancellerie de Rome, à la disposition du Saint Siege, le Pape en pourvoira personnes capables, natifs des terres & païs dudit Duc ; . mais non d'autres, s'ils ne font agreables audit Duc: autrement, les provisions apostoliques seront nulles en tous les cas ci-dessus spécifiez. Voilà tout; & ne faut point penfer, qu'au tems du Maréchal de Briffac, ni depuis jusques à la derniere confirmation, il y ait eû plus que cela. Car le Duc de Savoye d'à présent, qui est tel que yous le connoissez, & qui a toujours été fa-

### 94 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

vorablement traité en ce Pontificat, n'y doit avoir rien oublié, & y auroit plutôt ajoûté que diminué.

Quant à la confirmation, que le Roi Henri II. en obtint pour soi, & pour ses successeurs esdits pais de Savoye & Piémont, outre ce qui est porté par ladité lettre de feu Monsieur le Maréchal de Briffac , j'ai trouvé parmi mes vieux papiers une copie de certaines lettres patentes, que ledit Roi Henri II. expedia en faveur du Saint Siege, touchant le Duché de Bretagne, à Saint Germain en Laye, le 18. d'Avril 1553. esquelles lettres ledit Seigneur Roi, entre autres confiderations, qui le mûrent à les expédier, dit, que le Pape d'alors, qui étoit Jules III. lui avoit, peu de jours auparavant, liberalement octroyé & concedé la confirmation des Indults, qu'avoient ses prédécesseurs les Ducs de Savoye, Princes de Piémont, de nommer & préfenter aux bénéfices confiftoriaux deldits païs. avec autres graces & concellions contenuës efdits Indults.

Outre cette copie desdites lettres patentes, j'ai encore trouvé parmi mesdits papiers une autre copie d'un bref expedié par ledit Pape Jules III. audit Roi Henri II. le 28. d'Octobre 1550. par lequel bref, sans ce que ledit Seigneur Roi avoit fait une autre déclaration au profit du Saint Seige, touchant le païs de Savoye & de Piémont, & néanmoins prétendoit, que se prédécesseurs Ducs de Savoye, & Princes de Piémont, avoient eû des Indults, & qu'il en devoit jouir S. S. dit, que S. M. n'avoit rien pour montrer defdits Indults du tems de Paul III. ni du sien; & néanmoins promet en parole de Pape, pour soi, & pour se successeurs Papes, & pour les successeurs par les pares de Pape, pour les successeurs par les pares de Pape, pour les successeurs par les pares de Pape, pour les successeurs par les successeurs par les successeurs par les pares de Pape, pour les successeurs par les pares de Papes, les pares de Papes par les pares pares pares par les pares pares par les pares par les pares pares par les pares par les pares pares par les pares pares par les pares pares pares par les pares pares pares pares pares pares par les pares par

Saint Siege, que si S. M. prouvera dans dix-huit mois, qu'il ait été concedé des Privileges & Indults Apostoliques ausdits Ducs de Savoye. & Princes de Piémont; & que lesdits Privileges & Indults avent été valables & en ulage ; & qu'à raifon d'iceux, ledit Roi ait quelque droit pour le regard des Évêchez & Abbayes desdits païs; lesdits Privileges & Indults lui seront faits bons. Et afin que par-delà vous puissiez mieux juger de toutes ces choses, je vous envoye copie de ces trois écritures, à sçavoir ( pour les mettre par l'ordre des tems ) la premiere, de la déclaration, que ledit Seigneur Roi avoit faite en faveur du Saint Siege, pour le regard desdits pais de Savoye & Piémont; laquelle est du 19. Juillet 1550. la seconde, dudit bref du Pape, faifant mention de cette déclaration premiere ; lequel bref est, comme dit a été, du 28. d'Octobre 1550. la troisiéme, de ladite déclaration . dont j'ai parlé premierement, datée du 18. d'Avril 1553, en laquelle le Roi dit, que le Pape lui avoit octroyé la confirmation desdits Indults.

De la suite desdites trois écritures, & de leurs dates, il est aisé à juger, que depuis ledit bref de Jules III. daté du 28. d'Octobre 1570. jusques à la derniere déclaration du Roi Henri II. datée du 18. d'Avril 1751. ledit Seigneur Roi, en cet espace de tems, qui est de deux ans cinq mois & tant de jours, lit aparoir des Indults octroyez aux Dues de Savoya & Princes de Picmont, & en obtint confirmation pour soi: laquelle devoit avoir été concedée peu de tems avant ledit 18. d'Avril 1573, dautant que les paroles du Roi font: Notredit Saint Pere nous a, es jours passes, liberalisment estreyé & coma, es jours passes, liberalisment estreyé & coma.

### LETTRES DU CARD. D'OSSAT,

ce lé, &c. de façon qu'elle pourra avoir été expediée sur la fin de l'année 1552, ou au commencement de l'année 1553, ce qui vous setvira, pour en trouver, plutôt par delà les bulles ou brefs. Nous ne lairrons pourtant de les faire chercher és registres de dec. , si nous y pouvons pénétrer ; ce qui nous sera possible, dificile. Tant v a que quand ladite confirmation acordée audit Roi Henri II. ne se pourroit trouver, ni de decà, ni de delà, & qu'elle n'auroit jamais été; fi est-ce que sur la confirmation même derniere, que le Pape d'à présent a faite au Duc de Savoye desdits Indults, S. S. ne pourra refuser la même grace au Roi, qui a succedé audit Duc és pais de Bresle, Bugey, Valromey, & Bailliage de Gex, avec leur cause, & avec leurs droits, privileges, prérogatives, & prééminences. Outre que S. S. ni aucun autre Pape, ne voudroit avoir refusé à un Roi de France ce qui auroit été octroyé à un Duc de Savoye, pour le regard d'un même fujet, & de mêmes terres & pays. Il y a encore plus : c'est que pour les mêmes causes, pour lesquelles la premiere concellion de l'Indult fut faite par le Pape Nicolas V. à Louis, Duc de Savoye, le Pape d'à present, & tout autre, doit conceder au Roi. à les successeurs, l'indult des Evêchez de Mets, Toul, & Verdun; comme j'espere que nous l'obtiendrons, pour le plus tard, après Ia publication du Concile.

En lifant leditesadéclarations faires par le Roi Henri II: en faveur du Saint Siege, tant pour les pays de Savoye & Piémont, que pour le Duché de Bretagne, eft à noter, qu'à toutes les fois que les Papes renouvelloient les Indults pour la Bretagne & pour la Provence, ils fe faifoient faire

Faire de semblables déclarations par nos Rois, jusques en l'an 1586, que Sixte V. avant mis en la Daterie personnes toutes nouvelles, Monsieur le Cardinal d'Este, près lequel j'étois lors, trou-va moyen d'avoir l'Indult de Bretagne & Provence pour le feu Roi, fans faire fournir d'aucune telle déclaration de la part dudit feu Roi. Ce qui a été suivi de la même façon pour le Roi d'à present , lorsqu'on obtint pareil Indult pour lui ; & se fera désormais pour les Rois suivans fur ces deux derniers Indults; ainfi obtenus purement & fimplement, sans aucune telle déclaration. Ausli a-t-on laissé d'user ici même de quelques choses, qui étoient lors portées par lesdites déclarations. Qui sera cause que, si en la confirmation que le Roi Henri II. obtint du Pape Jules III. se trouve trop exprimée & inculquée la déclaration précédente dudit Roi, nous ne nous en aiderons point, de peur de reduire en mémoire telles déclarations, & de donner ocasion d'en tourner demander autant de ce tems-ci, comme l'on faisoit de ce tems-là : mais nous nous fonderons fur la dernière confirmation , que ce Pape a faite au Duc de Savoye d'à présent, & sur les raisons ci-dessus déduites. Qui est tout ce que je puis vous écrire, pour cette heure, de cette matiere, me recommandant, pour fin de la présente, bien humblement à votre bonne grace, & priant Dieu, qu'il vous donne, Monsieur, &c. De Rome, ce 17, de Mars 46az.

## LETRE CCCIX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, La lettre, qu'il vous plût m'é-crire de Fontainebleau le 9. de Mars, me fut rendue le 29. & quant à ce qui se dit pardelà, qu'un Jéfuite a prêché à Aix-la-Chapelle contre le Roi, la Reine, & Monseigneur le Dauphin, je suis de votre avis, que telles impostures sont mises en avant par gens, qui portent avec une extrême impatience le repos & prosperité, dont la France jouit par la grace de Dieu, & par la vertu & la valeur de notre Roi: & ne seroit pas mal-aisé d'en deviner les vrais & premiers auteurs. Sur quoi je vous dirai pour notre commune consolation, que puisque ces malheureux couvoient ces chimeres en leurs ames méchantes, il n'a poslible point été si mauvais, comme il femble de prime face . qu'ils les avent écloses de si bonne heure, & en tems que le Roi est, graces à Dieu, plein de vie, de force, & de vigueur, pour pourvoir à la füreté de son Etat , & de la succellion de ses enfans & de sa posterité; & pour à un besoin rompre la tête à ceux, qui metent en besogne tels prêcheurs & écrivains. J'ai ajoûté, écrivains, pource que nous entendons ici, qu'il y a encore quelque livre écrit & femé par-delà fur le même sujet. Les menaces, mêmement faites de loin, comme font celles-ci, font autant d'armes pour ceux qui font menacez 1, & qui en sçavent faire leur profit. Davantage, outre la pour-

a Qui menace , avertit , dit le Proverbe.

Je dirai à Monsieur le Cardinal Camerin ce que vous m'avez écrit de l'Ordre de S. Michel, qu'il desire pour son parent, vous priant cependant de tenir vive la mémoire de l'intention,

le fens 2.

<sup>2</sup> L'envie est une passion, artire le mépris, quand ou qui ronge & déchire le cœur, la montre, quand on la cache; & qui

### LETRES DU CARD. D'OSSAT,

que le Roi en a donnée. Mr. Adorno, Prélag-Genois, qui fut en France & à la Conr avec Monsieur le Cardinal de Florence, retient toujours sa bonne afection & servitude envers le Roi, & a desiré que je témoignasse à S. M. & à vous.

Outre votre lettre du 9. Mars, j'en ai reçu une du Roi, & une autre de vous du 26. Février en recommandation de l'expedition de l'Archevêché de Sens pour Monsieur de Bourges. J'y ai fait & fais tout ce qui m'a été possible; & encore dernierement je fis un fommaire de deux informations, qui furent faites des qualitez de mondit fieur de Bourges és années 1506. & 1008. & le raportai & laissai par écrit au Pape, qui n'eut que me répondre. Monfieur de Bethune follicite fort l'Indult de Mets, Toul, & Verdun, & fur les réponfes qu'on lui a faites, j'ai été d'avis, qu'il ofrit au Pape & à Monfieur le Cardinal Aldobrandin, que le Roi fubiroit toutes les conditions, que S. S. voudroit apposer à l'Indult, pour assurance que S. M. & ses fuccesseurs, en userout bien, en nommant perfonnes de qualité requise par les faints décrets. Cependant, étant ces deux instances si difficiles . & comme incompatibles ensemble, il sera besoin de superseder un peu celle-là, pour cette-ci . qui importe plus, & à laquelle le Pape se laissera aller plutôt qu'à l'autre.

Le Comte de Verruë m'a baillé les repliques qu'il fait aux réponses de Mr. Boivin-Villars sur le diferend, qu'ils ont pour le Prieuré de Saint

<sup>3</sup> Probablement ce Boivin moires de la Guerre de Piéditoit fils ou neveu de Kranmont, où il avoit servi de cois de Boivin, Baron du Sécretaire au Maréchal de Willars, Auteur des Médifiac.

Jean lès Geneve, avec quatre copies de certaines pieces Justificatives des faits contenus esdites repliques: Jesquelles avec lessities copies seront avec la présente. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce r. d'Avril 1602.

### LETRE CCCX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Je reçûs le 6, de ce mois une lettre du Roi du 22. Mars par le fieur de Beauvais, envoyé par deçà par Monfieur de Lorraine, & par Monsieur le Duc de Bar sonfils , pour la dispense de mariage d'entre mondit fieur le Duc de Bar & Madame fœur du Roi : au fait de laquelle dispense je ferai suivant le commandement de S. M. tout ce qui me fera poslible, comme j'ai fait ci-devant. Bien eusléie defiré, que le renouvellement de cette pourfuite ne se fût point fait sitôt après le refus de Madame de se faire catholique; & qu'il ne se fût point ausli rencontré avec l'instance, qui se fait de l'Indult des Evechez de Mets, Toul, & Verdun, & des expeditions de l'Archevêché de Sens pour Monsieur de Bourges; & de l'Evêché de Troves pour Monsieur Benoît : matieres toutes dificiles. Mais nous aviserons, Monsieur de Bethune & moi , de faire de sorte , en tant qu'il fe pourra, que ce rencontre ne nuise à pas une desdites requêtes.

Le 12. de ce mois, je reçûs par l'ordinaire de Lion la vôtre du 25. Mars, en réponfe de celle, que je vous avois écrite le 4. & ne manquerai de remontrer à notre Saint Pere ce qu'il vous plait m'écrire touchant la façon de proceder des Ef-

pagnols en la délivrance des gens de Monfieur de la Rochepot; & le traitement, qu'ils continuent de faire aux François trafiquans en leur païs : ce que j'atribuë à leur fuperbe, & mépris de toutes autres nations, & à leur haine particuliere contre la Françoife.

Quant à ce qui est advenu depuis peu de jours à Monsieur le Cardinal de Sourdis , je ne m'en

1 Le Cardinal de Sourdis . Archevêque de Bourdeaux. ayant excommunié le Premier Président de ce Parlement (Seffac) & le Président Verdun , alloit mettre toute la Province en combustion, si le Roi n'eût évoqué l'affaire à foi pour apaifer la querelle. M. de Thou parle ainsi de cette affaire : Incidit fub id Burdigala res, que non folum totam urbem conturbavit , fed facra jurifdictionis cum regia conflicum, renovavit. Franc. Efcubleus Surdifins Cardinalis , Urbis Prafal , in majore S. Andrea templo altare demoliri aggreffus eft , magna omnium Ordi sum offenfione. Cauffa obtendebitur , qued plerique è plebe conclonantium vultus videre plus justo enpidi, in illud irreligiose infilirent , & in orationis leco ridiculum (pellaenlum excitarent. Id inconfultis atque adeo invitis Sacri Collegii Sedalibus fallum , qui can postridie instantare opus vellent, superveniente cum domefticis Cardinali cementavis hue illne difturbati , &

ipfi fodales qui aderant purnis tumultuarie cafi. Cementarius qui mandato ejus altare demolitus fucrat , cum decreto Senaths in carcerem confectus effet , carcere effracto ab ipfo liberatus eft. Re ad Senatum? delata decreto fallo deftrallum Altare inftaurari juffum , de Godefridus Maluinus Seffaens Princeps Senatas , & Jo. Bonellus Verdunus delegati, qui operi cum Satellitio armato Confulum Urbanerum ad vins probibendam intereffent. postridie ad locum venerunt . d altare nomine probibente quippe viribus potiores , de-nuò exstruxerunt . . . . lgitur cum Maluinus & Verdunus ad S. Projetti , ut facro & coneioni intereffent , mane dominics proxima veniffent , Cardinalis n'n felin cruce , fed facra Encharistia pralata ad templum venit , de pre valvis Malninum dy Verdnoum citates extra Ecclifia communionem pofuit, ad majorem horrorem quatuor facibus extinetis . & Sacerdotem ne corane its facrum celebraret , metm excommunicationis injello prog

émerveille nullement, ains m'atens qu'après que vous l'aurez tiré de cette fosse, comme vous faites bien d'y penser : il s'en cavera d'autres encore plus profondes. D'une chose me déplait autant, ou plus que de tout le reste : c'est que j'entens qu'il envoye un homme par-deçà sur ce fujet. Ce qui donnera ocasion à cette Cour de blâmer les François en diverses façons, & nous empêcher bien Monsieur de Bethune, & moi, qui voudrois dire bien de tous, & louer, ou pour le moins excuser toutes choses. Mais je vous affure bien, qu'il n'en raportera point la louange que possible il en atend, & qu'il fera un grand déplaisir au Pape, lequel ne veut avoir les oreilles batues d'évenemens, aufquels il ne peut remedier: & moins trouve-t-il bon, que les Ecclesiastiques heurtent les Puissances Séculieres, & se fassent donner des coups, qu'ils ne puissent parer. Bien aime S. S. le zele és perfonnes ecclesiastiques, mais elle veut qu'il soit guidé & régi par la prudence & discretion, en ayant égard aux choses, & à leur possibilité, importance, & conféquence, & aux personnes, tenis, lieux, & autres circonstances 2. Ce que

bibnit. Le lendemain , le Parlement , toute les Chambres affemblées, en préfence d'Alphoné d'Ornano Maréchal de Erance , Gouverneur de la province pendant l'ablence du Prince de Condé, donna un Arrêt qui lui en joignoit de révoquer fes cenfuers, & d'en mettre un Acte au Greffe de la Cour dans le jour même , à peine de , qooc deux d'amende; adétendant à 100s Evedéfendant à 100s Eve-

ques d'excommunier à l'avenir aucuns Maguftrats ou Juges Royaux faifans la fonction de leurs charges à peine de dix mille écus, Hifl. de Thou livre 129.

2 Nam sept benefiat rerum caussas, ni judicium adhibeas, pernicissi exitus consenumento. Tacite. Les Princes aiment bien ceux qui sont leurs affaires, mais ils haissent oujours ceux qui leur en sont. Les entreprises leur plaisent

j'ai ouï dire autrefois à S. S. fur femblables ocafions 3. Nous ferons ici du mieux que nous pourrons, pendant que vous par-delà travaillerez au plus dificile.

Je vous remercie de ce que vous voulez faire pour M. Reboul, & ai fait tenir par lui-même à Monsieur le Cardinal Baronio votreréponse fur la recommandation, qu'il vous avoit faire dudit Reboul.

J'ai entendu, il' y a plufieurs jours, qu'il y a un prifonnier à la Baftille, apellé Villebouche; & je viens d'aprendre tout maintenant dudit fieur de Beauvau, que ledit Villebouche & le Capucin Hilaire de Grenoble vinrent à Rome en compagnie, & s'en retournerent auffi enfemble en France: de quoi j'ai eltimé vous devoir

quand elles réuffiffent ; mais ils les désavoiient, lorsque l'execution ne répond pas à leur atente. Le Comte de Charolois , qui fut depuis Dac de Bourgogne , dit à l'Archevêque de Narbonne: dites au Roi, qu'il m'a bienfait laver ici par fon Chancelier , mais qu'avant qu'il foit un an, il s'en repentira. Trois ou quatre mois après le Roi & le Comte s'étant abouchez ensemble , le Roi dit à l'autre : Mon frere, je connois que vous êtes Gentilhomme , & de la Maiion de France : car vous m'avez tenu promeffe, & encore beaucoup plutôt que le bout de l'an. Avec telles gens veux-je avoir à befogner , qui tiennent ce qu'ils

Chancelier, difant, ne lui avoir point donné charge des paroles, qu'il avoit dites. 3 A juger de Clément VIII. par tous les dits & par les faits, que notre Cadinal en. raporte, il parofè que ce Pape étoit un grand

promettent. Et défavoua le

par les taits, que notre Carque ce Pape étoit un grand,
homme- Auffi difoit-on de
lui en Italie, qu'il farpafoit Pie V. Gergoire XIII.
& Sixte V. en ce que Pie
avoit été bon Prélat, mais
non bon Prince; Sixte au
contraire, bon Prénec, mais
non bon Prince, mais
non bon Prince, mais
non bon Prince, mais
non bon Prince,
mais non bon homme: au
lieu que Clément étoit bon
homme, bon Prélat, & bona.
Prince.

donner avis , comme chose , qui par avanture pourroit servir de quelque preuve , ou indice , ou conjecture des cas , dont ledit Villebouche peut

être chargé.

La remife, que le Roi a faite du voyage du Cardinal Légat à l'année prochaine; a donné & donnera encore à discourir aux curieux sur les causes d'un si long délai; mais quoi qu'ils en disent, je m'assure, qu'il n'y a autre cause que celle que le Roi en a écrite; & que S. M. ne woudra point négliger la bonne volonté, que le Pape a montrée de lui complaire, en lui destinant un Légat pour chose, qui avoit acoâtumé de se faire par le Nonce résidant: ains en un tems si malin voudra ajoûter encore cette aprobation du Pape & du Saint Siege à Monséigneur le Dauphin, outre celles qui ont jà précédé chevant.

L'Ambassadeur de Savoye vient de m'envoyer la copie de la provision, que son a silsobrenuè du Prieuré de S. Jean lès-Geneve par résignation du Secretaire, qui l'impetra en l'année 1991. Re du consentement, que Monsieur de Savoye a prêté à la prise de policisson: lesquelles copies

feront avec la présente.

Un moine Fetillentin, apellé Fiere Philebert de Borderia, autrement de Sainte Potentiane, grand allant, & menteur impudent, ayant eù par forme de pénitence du Pape commandement d'aller demeurer quelques jours en un leur couvent de Sermoneta, à une journée & demie de Rome, au lieu d'obért à S. S. s'en est fui en France, où fon Général craint; qu'il ne fasse quelque folie scandaleuse à leur Congregation, & déplaisante à S. S. & desire; d'uren une telle contumace, il ne trouve point de faveuren Cour,

ains foit renvoyé à S. S. & à ses Superieurs, qui le

connoissent trop mieux.

Après la présente écrite j'ai reçu une votre lettre du 26. Janvier, en recommandation de M. Morand 4, premier Commis de Monsteur le Tréforier de l'Epargne; lequel sieur Morand jesevirai très-volontiers de de tout mon pouvoir. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 15. d'Avril 1601.

4 Thomas Morand, qui des Ordres du Rol, sous le fut depuis Trésorier de l'Epargne, & Grand-Trésorier

## LETRE CCCXI.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, La lettre, qu'il vous a plû mécrire le o, de ce mois me fut renduë le 15. par laquelle j'ai vû comme vous atendiez l'avis de Monsieur le Chancelier sur les copies, qui vous avoient été envoyées d'ici des Indults obtenus du Saint Siege par les Ducs de Savoye & Princes de Piémont; & nous atendrons ici ce qu'il plaira au Roi nous commander là-dessius, pour executer ses commandemens avec la shellité acostrumée.

Cependant , j'ai confideré ee que vous avez écrit à Monieur l'Ambaladeur de l'entreprife de Geneve, & me femble que la raion ne comporte point , que les Espagnols s'aillent engager à une telle entreprife , eux ayant tant d'autre besogne taille d'ailleurs. Toutefois le plus sur est de prendre toujours les choses au pis 1, & se

<sup>. 1</sup> Cette maxime , de prendre toujours les choles an

pourvoir en tout évenement. Aussi depuis le déceds du Roi Philippe II. ils ont fait tant d'autres choses contre raison, & contre leur propre profit, que ce ne seroit point bien fait à nous de conclure , qu'ils ne feront quelque chose , parce qu'ils ne la doivent point faire. Et puis ils ont toujours aux flancs Monsieur de Savoye, qui ne peut demeurer en repos, & qui fait la plûpart de ses choses à rebours, & s'est toujours montré particulierement afollé de cette entreprise : laquelle d'ailleurs en haine de l'Hérésie semble en soi plausible & honorable, & est facilitée encore par le prétexte & besoin qu'ils ont du passage la auprès pour aller aux Païs-bas. De façon que s'ils découvrent, qu'il y fasse bon pour eux, ils peuvent ataquer cette place; finon, ils peuvent suivre leur chemin , & passer outre , fans montrer d'y avoir pensé; & vous en serez en cela tous les ans une fois, tant que la guerre desdits Païs-bas durera. Mais l'interêt d'Etat que le Roi a, que cette place ne tombe entre leurs mains, est li clair & connu de tous, & S. M. s'en est si expressément & tant de fois déclarée envers le Pape même, que je ne sçai meshui, qui se pourroit émerveiller, si, en cas qu'ils y atentaffent, elle se mettoit an devoir, auquel le bien & la fureté de ses Etats, & son honneur & réputation la contraindroient.

Quant à ce que vous n'êtes point pressez pour le fait des Jésuites, je ne pense point qu'il y ait autre finesse, si ce n'est que l'on réservoit possi-

pis, semble avoir été la ma- lui elle a été familiere aux nime dominante de notre plus habites Ministres d'ex-Cardinal: car il la répete & tat, & particulierement aux Pinculque très-souvent. Et Cardinal de Richelius. Fai remarqué, que depuis

ble cette instance à quand le Légat, qui vous avoit été destiné, seroit par-delà; par le moyen duquel on pouvoit esperer de faire rabattre quelque choses des conditions, que vous avez appofées à leur rapel. Ce qui pourroit avoir été caufe, que ni le Pape, ni les Jésuites mêmes, n'en auroient cependant fait autre instance. Outre que S. S. a affez d'autres choses à penser, & qu'eux n'ont possible pas grande esperance, que vous rabatiez guere desdites conditions. Bienest vrai , qu'un Prélat de cette Cour., apellé Monfigner Aguccia 2, me dit, qu'il y a environ fix semaines, que le Pape lui avoit ordonné de me venir trouver, pour conferer avec moi du fait desdits Jésuites; & depuis m'ayant rencontré enla rue, me dit, qu'il avoit été chez moi pour ce

2. Ce Prélat étoit neveu. été fur les lieux . il en a du Cardinal Sega, autrement dit le Cardinal de Plaisance. Clément VIII. le fit Cardinal en 1604. & le Comte de Bethune , Ambassadeur à Rome , en parle avec beaucoup d'estime dans une de ses dépêches. [ Ce Cardinal, dit-il, ne paroît point vouloir, fucceder à la mauvaile volonté, que son oncle portoit à la Couronne. Il est de bon esprit, & de grande capacité; & comme il dépend absolument du Cardinal Aldobrandin, cela, fait croire , qu'il aura part aux plus belles, affaires. On. pourra donc le prier d'affictionner celles de France, quand l'ocasion s'en presentera , d'aurant plus qu'ayant

meilleure connoissance que plusieurs autres. Outre que depuis qu'il est Cardinal, il m'a dit qu'il desiroit fort avoir ocafion de témoigner au Roi l'affection , qu'il porte à fa , personne ] Son frere Jean-Baptifte fut Sécretaire d'Etat fous Grégoire XV. puis Nonce à Venise. où il mourut , lafeiata gran fama di fe in tutto le qualita più rignardeveli , che poteffe haver'un Minifire publico. E veramente egli nell' intender'e maneggiare le materie politiche era dotate d'una fi gindiciofa capacita , ch'era in tal genere non folo ugnale , ma ancorn superiore ad egut più difficile impiege. Bentivoglio.

fait, mais qu'il ne m'avoit point trouvé, & qu'il retourneroit : ce qu'il n'a point fait encore. Au demeurant, il fémble, que c'eft à eux à pour-fuivre, & que vous ayant parlé les derniers, vous pouvez atendre fans y faire autre chofe, tout de même que de la publication du Concile, dont je m'émerveillerois plus que vous n'ayez éré follicitez, n'étoit qu'on pourroit aulli avoir réfervé cette inflance audit Seigneur Légat. Tant y, a que comme en la fulpenfion de l'inflance du Concile nous n'y devons préfupofer aucune ineffe, audit me laiflé-je aller à croire, qu'en l'autre fait des Jétuites il n'y en ait guere plus.

Je parlai au Pape le 22, de ce mois de la dispense de mariage de Madame sœur du Roi avec-Monfieur le Duc. de Bar ; & S. S. me répondit , qu'il remettoit cette affaire à une Congregation : de quoi je me contentai, tant pour ce que je sçavois qu'il ne se résoudroit jamais seul' de cetafaire; que pour ce que je tiens, que nous le gagnerons en quelque Congregation que ce foit; comme je vous ai écrit autrefois. Je ne préfume guére de moi , ( comme j'en ai moins d'ocalion que tout autre, ) mais je pense avoir assez de provision en ce sait particulier, pour montrer & protiver; que S. S. pent & doit acorder cette dispense. Et si S. S. eut permis, que l'on disputât de ce pouvoir & devoir en la Congregation qui se fit, lorsque mondit sieur le Duc de Bar etoit ici, comme S. S. permit seulement, qu'on y disputât du Jubilé que ledit seigneur Duc demandoit à gagner; nous euflions gagné des lors tous ces deux poins fans doute, comme je vous en rendis aussi compte en ce tems-là.

Le même jour 22. par permission de S. S. je

préconifai en Confittoire l'Archevêché de Sens pour M. de Bourges, & ce matin je l'ai propofé, & ledit feigneur a été fait Archevêque de Sens. Il est obligé au Roi, non seulement de l'Archevêché, mais aussi de cette expedition ; y ayant S. M. interpolé fon intercession & son autorité avec une si longue constance & perseverance, comme vous fçavez. Monsieur de Bethune v a executé ses commandemens avec toute fidelité & afection, & je ne pense pas y avoir été du tout inutile, par le moyen entre autres d'un fommaire, que je dressai des deux informations, qui furent faites à Paris és années 1506. & 1508. des qualitez de mondit sieur de Bourges : lequel fommaire je raportai de vive voix au Pape, & le lui laissai par écrit, pour le mieux considerer, & le faire voir, s'il lui plaisoit, aux Cardinaux ; qu'il penseroit être les plus contraires à cette expedition, comme je sçai qu'il a fait. Je vous envoye une copie dudit sommaire, & posfible y en aura-t-il deux, afin que vous en puiffiez donner l'une audit feigneur Archevêque de Sens, s'il vous femble.

L'Évêché de Meaux, pour l'expedition duquel vous m'avez écrit, fut expedié le 22, de ce mois, & on en envoye les bulles par cet ordinaire. Monsieur de Bethune en a demandé & obtenu

le gratis.

Monsieur Pichot, neveu de feu Monsieur l'Evéque de Saluces, & que le Roi avoit nommé à l'Évêché dudit Saluces, vacant par la mort de son oncle, m'a prié d'écrire en safaveur au Roi, & à vous, à ce qu'il lui soit fait quelque bien. Il est très-honnète homme, & digne des biensaits de S. M., n'ayant nullement de ces sumées, qu'ont trop souvent les Doccurs en Theografie

logie ; ; ains abondant en vraye & naïve bonté & modest ie.

l'avois anticipé de vous écrire ce que dessus avant qu'aller au Consistoire, où, quand j'ai parlé au Pape, en mon audiance privée, de la proposition, que j'avois à faire en public, de l'Archevêché de Sens fuivant la préconifation que j'en avois faite, il y a huit jours, par sa permillion: j'ai trouvé, que depuis on avoit fait de mauvais ofices envers S. S. laquelle m'a dit. qu'il y avoit à Rome des dispenses, que l'Archevêque de Bourges avoit données, lesquelles ne pouvoient être concedées que par le Saint Siege. Je lui ai repliqué, que ce pouvoit être une calomnie, pour empêcher ce bon œuvre, & détourner la bonne volonté de S. S. mais au pis aller, je ne lui voulois point celer, que du tems qu'on ne pouvoit venir à Rome obtenir du Saint Siege les dispenses & expeditions nécellaires fur afaires, qui ne se pouvoient diferer , les Parlemens , qui suivoient le parti du Roi, ordonnoient aux Evêques d'y pourvoir : Que j'en avois vû quelque chose de quelques autres Evêques, mais de cettui-ci rien : & quand il s'en trouveroit quelqu'une, cela lui feroit commun avec tous les Evêques, qui avoient fuivile Roi, lesquels je pouvois dire, avec le congé de S. S. avoir plus servi à la Religion catholique, & l'autorité du Saint Siege, que ceux qui étoient contre S. M. & qui faisoient tout ce qu'ils pouvoient, premierement, à ce que S. M. ne se convertit; & secondement, afin

<sup>3</sup> It a ya que trop de ces gations. Confommez en foo Docteurs entêtez, qui veulent gouventer le monde cumentes en experience.

qu'il ne fût reçu ni reconnu pour catholique; & par conféquent, que le Saint Siege n'eût jamais eu l'obedience qui lui apartenoit ; Que je priois donc S. S. de n'avoir égard-meshui à tels. raports, & de ne s'arrêter en si beau chemin, ni soufrir qu'un tel afront fût fait à ce Prélat ni à moi, ains au Roi, qui enfin avoit obtenu, que cet afaire fût préconisé, comme il avoit été : Que si S. S. me permettoit, lorsque je ferois la proposition, de lire à haute voix en plein Confiltoire le fommaire, que je lui avois fait voir, des deux informations des qualitez de ce Prélat. & que j'avois porté expressément sur moi, je m'affurois, qu'il n'y auroit Cardinal si éfronté, qui osât dire contre. Sa Sainteté donc m'ayant permis de proposer, & de dire tout ce qui me fembleroit à propos, j'ai dit par cœur ce qui apartenoit à l'Eglife, & à l'Archevêché en foi & quand s'est venu à parler des qualitez de ce. Prélat, j'ai dit, qu'avec le congé de S. S. contre ma coûtume, je lirois par écrit ce que j'en avoit extrait des deux informations, afin que le tout fût récité plus fidelement, & que personne ne pût dire, que j'y eûsse ajoûté ni changé un seul mot. J'ai donc lû tout ledit sommaire à. haute voix, & de mot à mot : & moi ayant achevé de parler, le Pape, fuivant la coûtume de demander toujours à celui qui a proposé son avis le premier , m'a demandé ce qu'il m'en. fembloit. Et moi ayant répondu en faveur de l'expedition, Monsieur le Cardinal de Florence, qui s'est trouvé ce jourd'hui le plus ancien du Confiftoire a dit , Placet , & plusieurs autres après lui : & puis s'en est trouvé un seul, qui a dit , Mihi non placet , fed immen me remitto ; & tous les autres après ont agréé chacun l'expedi-

tion. Et après que tous ont eu ainsi fait, le Paspe ayant ôté son bonnet, & prononcé les paroles solemnelles & accoûtumées quand il fait un Evêque ou Archevêque, & puis ayant remis son bonnet, & tourné son visage vers le Cardinal, qui avoit dit , Mihi non Placet , &c. a dit , qu'il avoit bien pensé & déliberé ce fait, avant que permetre qu'on en vint à l'expedition : mais que tant de gens de bien ayant déposé & té-, moigné tout ce que j'avois récité, & ce Prélat étant déja Archevêque, & de si longtems; & le Roi ayant fait instance plusieurs années, qu'il fût transferé à l'Archevêché de Sens; S. S. n'avoit pû faire de moins, que ce qu'elle venoitde faire. Voilà, Monsieur, comme cet afaires'est passé. A quoi n'ayant rien qu'ajoûter, je finirai ici la présente par mes bien-humbles recommandations. De Rome, ce lundi 29. d'Avril 1602.

## LETRE CCCXII.

## A, MONSIEUR DE VILLEROY.

Gette lettre, pleine de confeile & d'auis, sut écriate par le Cardinal d'Ossa, au sujet de la Pancarte, qui écit un impôt sur les sanrées, dont la Cuienne, le Languedoc, le Poitou, la Rouchelle, de le Limoss, demandoient la supression, asec menaces de se révolter. Et ce seus écit si vivement sousse par les mal-contens, qu'it alloit embrasser toute la France, si la Roi, ne l'est écint promptement, par le voyage qu'it son Poitou; & par celui du Marquis de Resipdus Rochelle.

M Onsieur, La lettre, qu'il vous plût m'é-crire de Blois le 24. d'Avril, me fut renduë le 12. de ce mois; & je vous remercie bien humblement, de ce qu'il vous avoit plû lire au Roi, en la présence de la Reine, la lettre, que ie vous avois écrite le premier dudit mois d'Avril ; étant bien aise, que Monsieur le Chancelier qui s'y rencontra, confirmât ce que je vous écrivois sur ce méchant livre, qu'on dit avoir été compolé contre le mariage de leurs Majeftez. Outre lequel, on écrit de France, qu'il y a encore parmi vous des personnes, qui ont des volontez très-manyaises, & qui troubleroient volontiers la tranquilité de la France, s'ils pouvoient. Mais j'espere, que comme Dieu a fait au Roi la grace, qui sembloit la plus dificile, de pacifier son Royaume dedans & dehors; ausli lui fera-t-il encore cette-ci, qui femble plus facile, de conserver la paix & le repos, qu'il y a mis par sa vertu , valeur , & bonheur : continuant Sa Majesté à faire de bien en mieux administrer la justice à un chacun, & à ne soufrir que les plus forts & les plus audacieux opriment les plus foibles & les plus modeltes; & moins que ses oficiers , de quelque état , condition, & robe qu'ils foient, abusent de leurs charges & de leur puissance à l'opression de ceux qui sont sous eux, ou ont à passer par leurs mains 1. Chose qui irrite les sujets, non

1 Nieolas Pasquier raconte montrance adressée à Louis du Roi Henri IV. un fait XIII. ) poursuivi vivement qui montre, que tôt ou tard, par un des Grands de la les bons Princes font leur pro- Cour, pour l'expedition de fit des bons conseils , qui quelques lettres de justion en leur font donnez par leurs conséquence d'une abolition; Ministres. [ Notre grand lui dit en colere : Monsieur . Henri , ( dit-il dans une Re- j'ai fait ce que je pouvois , Teulement contre les Magistrats, & autres superieurs, qui font les concussions & opressions; mais ausli contre le Prince, qui les endure : & ne se contentant point S. M. de faire marcher droit fesdits oficiers de toutes robes, mais aussi continuant elle-même mieux que jamais en la justice distributive des charges , honneurs , & dignitez de toutes fortes, les distribuant à gens de bien & capables, qui ayent zele au public, aiment la personne de S. M. & la conservation & propagation de sa posterité, & soient contens de son regne, sans desir d'aucune mutation 2, que de bien en mieux : Aprochant aussi de soi, ex metant son Conseil gens de même 3; usant au reste de précaution & pourvoyance pour le

Juges à la gorge? ils feront ce qu'ils doivent. Puis se tournant vers un Seigneur de marque, lui dit : Les guerres m'ont contraint de faire expedier tant d'abolitions : maintenant que mon Royaume est en paix, je suis résolu de faire garder les Ordonnances , & d'empêcher qu'il ne foit expedié ni grace, ni abolition , contre la justicc. 1

2 On reprochoit à Henri IV. de donner les récompenfes à ceux, qui lui avoient fait du mal, plutôt qu'à ceux, qui avoient tout facrifié pour fon fervice. De sorte qu'au dire de la Duchesse dou iriere de Rohan , il valoit mieux le desfervir . que de le fervir. On disoit, qu'il connivoit aux concuf-

voulez-vous que je prenne les sions des Gens de Justice, pour les rendre favorables à fes volontez absoluës, & faciles à la vérification de ses Edits burfaux : qu'il donnoit fouvent aux importunitez les graces, qu'il refusoit au mérite. Voilà sur quoi étoient fondées les remontrances . ou les exhortations, que le Cardinal fait dans cette lettre . & dans une autre qui fuit , du 27. de Janvier 1603.

3 Le Prince , dit Comines ; fera jugé être de la condition & nature de ceux , qu'il tiendra auprès de fa personne. En effet , la premiere impreffion, que le peuple prend d'un Prince, eft telle que font ceux de fon Confeil. S'ils font fages & moderez, il conçoit bonne opinion du Gouvernement & & obeit

regard de ceux, de qui il a à douter, dans le Royaume premierement, & puis au dehors : ne négligeant point les avis, qui lui seront donnez, ains les bien examinant, & même tenant des gens exprès en chacune Province; qui veillent & ayent les yeux ouverts, pour découvrir, s'il fe braffe quelque chose contre son service, & contre le repos de fon Royaume; & loin de toute calomnie en avertissent fidelement S. M. Que si d'avanture il y avoit quelque chose qui déplût universellement aux bons , ou en quoi le commun peuple, & les Ecclesiastiques, ou autres, fussent par trop grevez, je m'assure, que S. M. y aportera le remede & la moderation convenable : fe fouvenant toujours, (com+ me je fçal, qu'il l'a empreint en fon ame ) qu'il eft . comme font auffi tous les bons Rois , gardien , tuteur., & pere du peuple , & de tous fes fujets, & de leurs personnes, de leur honneur. & de leurs biens ; établi de Dieu pour commander, à son honneur & gloire, & au bien , profit , foulagement , repos , & félicité de fes fujets 4.

Cautant plus volontiers, qua ce qui se sait, lui semble être ce qui se doit faire su lieu que s'ils n'ont pas bon renom, il interprete sinistrement tout ce qui vient d'eux & du Prince qui les employe.

4 La félicité des fujets confitte en leurs biens , & celle du Prince en leur amour. Si le Prince veut en être aimé, il faut qu'il ménage leur bourfe , fans y fouiller jamais , finon dans les néceditez prefiantes de

fon Etat. Autrement , leus amour ne fera point fincere ; & , comme dit Comines ; quand fe viendra aux affaires , au lieu de le fecourir ; lis- se mettront en rebellion contre lui : Lorsqu'Henri IV. vinr à la Couronne, le

contre lui : Lorqu'Henri IV. vinr à la Couronne, le vicux Maréchal de. Biron dit aux principaux Cheis de l'Armée, qu'ils feroieat bien de fonger à leurs interêts, parco que le Roi - étoit un fin Béarnois, à la reconnoissance duquel in ne se failloir fier que fur gages; qu'ayant passe tous parties de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la contra de la

3. M. donc étant telle, il n'y aura mauvaise volonté de qui que ce soit qui ne se corrige , on qui ne demeure vaine, fans aucun moyen de préjudicier à l'autorité de S. M. ni à la tranquillité du Royaume. Mais je m'oublie en la confideration de tant de vertus fiennes 5, & en l'affurance, qu'elles me donnent de la continuation de la paix de la France, tant au dedans qu'au dehors, quoi que l'on dife & murmure de guerre & de troubles.

Au demeurant, vous aurez vû par mes précédentes, comme la consideration de l'Indult de Mets, Toul, & Verdun, ne nous a point fait perdre l'ocasion d'obtenir la provision de l'Archevêché de Sens pour M. de Bourges, ni la Congregation pour la dispense de mariage de Madame, fœur du Roi, comme elle ne nous

ce , il feroit très-avare , guand il fe trouveroit paifibie possesseur du Royaume. Additions aux Mémoires de Caftelnau. Le Maréchal fut prophete.

5 Bongars avoue dans une de ses lettres à Camerarius, qu'Henri IV. avoit & de grands vices, & beaucoup. mais dit , qu'il avoit encore de plus grandes vertus , & en plus grand nombre. Vitia effe Regt fateer , & doleo , mimium multa graviaque; fed virtutes è contra plures majorefque in illo notare licet. eni lubet. On disoit de ce Prince, qu'il ne pouvoit re-tenir ni fa langue, ni fa lance. Quant à sa langue .

te sa jeunesse dans l'indigen- un Anonime lui dit dans .une remontrance : On s'eft apercu quelquefois , que ceux à qui vous faites bon vifage en public, vous les brocardez en votre cabinet : il vous est échapé de dire d'un

de vos Officiers relevé de maladie : il n'étoit pas affex honnête homme pour se laisser menrir. Cette parole femée parmi les autres leur a fait croire que vous fouhaitiez leur mort pour remplir wos parties cafuelles. Ce que vous avez dit pour un qui ne valoit guere , a été recueilli. comme si vous l'aviez pensé de tous. Cette remontrance eft au 3. tome des Mémoirce, de Villerey.

til LETRES DU CARD. D'OSSAT; fera non plus perdre ci-après aucune ocafion d'impetrer ce que S. M. a & aura à cœur.

Je n'ai jamais entendu, qu'il ait été fait aucun mauvais ofice auprès du Pape contre M. de Fresne-Canaye, ni que S. S. l'ait en autre opinion que de très-bon catholique. Que si ledit sieur de Fresne en a quelque avis contraire, je m'émerveille, que par ses lettres il ne s'en soit laissé entendre quelque chose à Monsieur de Bethune, ou à moi, ou à tous ueux. Car comme je ne fuis pas d'avis, que nous en parlions au Pape que bien à propos, pour ne donner à penser à S. S. ce que, possible, elle n'a onques pensé 6; aussi n'eussions-nous manqué audit sieur de Fresne, & ne lui manquerons jamais d'aucun ofice & fervice, qui foit dû, non senlement à la sincerité de fa conversion, de laquelle je sçai combien le parti, qu'il a quité, a eu de déplaifir & d'indignation ; mais ausli à la charge, dont le Roi l'a honoré . & à ses vertus & mérites. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 20. de Mai 1602.

6 Se justifier de choses, trui, que l'on en est coupa-; dont on n'est point encore ble. acusé, c'est faire croire à au-

### LETRE CCCXIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Je vous remercie bien humblement, dece qu'il vous a plû lire au Roi ma lettre du 29. d'Avril, comme j'ai vû par la vôtre du 21. de Mai, par moi reçûé le 10. de ce mois; & louë Dieu du contentement, que le Roi a recu du devoir que Monsieur l'Ambassadeur, & moi, avons fait en l'expedition de l'Archevêché de Sens. Nous ne manquons non plus en celle de l'Evêché de Troyes pour Monsieur Benoît; mais sa Bible en François v aporte des longueurs & des dificultez, comme vous écrira plus amplement ledit sieur Ambassadeur, qui en a traité plus fraichement avec le Pape.

Sa Sainteté, quoiqu'on l'ait follicitée, n'a point encore fait apeller les Cardinaux destinez pour la Congregation, qui se doit faire sur la dispense de mariage de Madame, sœur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar; & dilaye le plus qu'elle peut, prévoyant en son esprit, que ladite Congregation conclura que S. S. peut & doit faire ce qu'elle a autrefois dit qu'elle ne feroit jamais. Si faut-il qu'elle y vienne tôt ou tard, & ne peut guére plus diferer. Ausli une femaine plutôt ou plus tard n'importe pas tant, qu'on la doive violenter. & se départir de la civilité & du respect, que nous lui devons. Cependant, nous faisons sentir au Sieur de Beauvau à toutes ocasions, que l'intercession du Roi est celle qui fait tout; & que c'est à S. M. après Dieu. que le tout sera dû. Aussi a résolu Monsieur de Bethune, quand la dispense sera obtenue, de l'envoyer au Roi, afin que les Princes de Lorraine la recoive des mains de S.M. comme par son moyen & autorité elle aura été impetrée.

Le même fieur de Bethune vous a donné & donne si particulier avis des levées, que les Espagnols ont faites & font en Italie, que je ne fçaurois y rien ajoûter. Ausli quand j'aprens quelque chose de cela, ou d'autre sujet, qui impor-

te, je la lui dis,

le loue Dieu de l'obéissance, que le Roi a trouvée à Poitiers, & en tout ce pays-là: & de ce que Sa Majesté disposoit les choses pour l'y maintenir 1 & acroître : comme j'espere qu'elle en fera autant par toute la France. Aussi est-ce la chose la plus utile & la plus salutaire, qu'elle scût faire pour soi-, & pour sa postetité, & pour son Royaume. Dieu lui en fasse la

grace.

Monsieur le Cardinal Baronio me dit un de ces jours, qu'il avoit avis d'Algér de plusieurs maux, qu'on y faisoit aux François, contre ce qui avoit autrefois été capitulé entre nous, & ces gens-là , & que c'étoit grande compassion : Qu'il m'envoyeroit les lettres, qu'il en avoit reçues, afin que, s'il me sembloit, j'en écrivisse en Cour. Depuis il m'envoya lesdites lettres, que je trouve être d'un moine : à laquelle forte de gens je ne îçai combien de foi doit être ajoùtée, par l'ignorance, vanité, & malice, qui trop fouvent s'y trouve. Si le Roi (comme ce moine dit, ) a envoyé par-delà quelqu'un de sa part, vous serez mieux avertis par lui de ce qui le fera passé avec lui. Tant y a qu'en tout évé-

Dans ce voyage de Poi- fous votre nom; (par où il tou, le Roi averti, que les Princes & les Grands du Royaume presoient ocasion de se soulever du mécontentement, que le peuple avoit de la PANCARTE, demanda à l'un des principaux Officiers de la Couronne, s'il n'étoit pas un de ceux qui vouloient remuer. Oui , répondit librement cet Officier , parce que vous en donnez sujet. Yous , & celui qui fait tout

désignoit le Marquis de Rosmy; ) mais fi vous aboliffez la PANCARTE , tous les Princes & les Seigneurs-font prêts à rendre toute obéiffance , & tout service à V. M. A quoi le Roi repliqua : S'il ne tient qu'à cela , vous ferez tous contens. Nic. Pafquier dens une de fes lettres liv. 7. Que's ques mois après la PANCARTE fut révoquée.

nement

nement j'ai eftimé vous devoir envoyer copie dédities lettres. Après avoir demandé ce matin en Confiltoire audit feigneur Cardinal Baronio, qui étoit ce Religieux-là qui lui écrivoit, il m'a répondu, qu'il avoit été envoyé en Alger un Rèligieux Capucin, apellé le Pere Ambroife, pour racheter des efclaves Chrétiens, & qu'on l'avoit acompagné de cetui-ci qui écrivoit, apellé Ignace; & que ledit Pere Ambroife y étoit mort; & que cetui-ci étoit demeuré, & écrivoit ainfi par fois. Quoi qu'il en foit, je m'affire, que ledit [eigneur Cardinal Baronio n'en parle qu'à bonne fin, & qu'il est aus ibon, comme plutieurs moines font mauvais. A tank Monsfieur, & c. De Rome ce 17. Juin 1602.

### LETRE CCCXIV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

Onsieur, Le portrait, que le fieur Ration au commencement de votre lettre du 2. de Juin, ne repréfente que l'exterieur de ce qui vaut le moins en l'homme : encore ne [çai-je combien fidelement. Que si le pinceau du maître eût pû arriver jusques à l'interieur, & vous en sigurer l'ame, vous y eusliez aperçu, en récompense de plusteurs défauts, quelques traits de justice & de bonté envers tous; d'afection & pieté envers fa patrie; de zele & dévotion au fervice & réputation de son Prince; & d'une singuleire gratitude envers ses bienfaiteurs : laquelle demiere qualité j'eusse particulierement destré pouvoir être exposée à vos yeux. Mais Tune V.

comme telles choses ne se peuvent portraire ausli m'avez-vous fait trop de faveur & d'honneur, d'avoir desiré & fait venir de si loin la ressemblance de si peu de chose.

Des mémoires, que vous avez envoyez à Monsieur l'Ambassadeur touchant le prétendu neveu de Monsieur le Cardinal Baronio, j'entens que la procuration seule a été vrayement passée à Rome, mais par certains marauds tous Savoyards, qui ne sçavent où ils ont la tête, ni les pieds; & cependant, sous le nom pitoyable d'une Congregation ou Confrerie de Notre-Dame de la compation des sept douleurs, érigée à Tonon en Savoye près Geneve, pour la conversion des hérétiques , osent & entreprennent ce que vous voyez, d'envoyer non feulement au Roi d'Espagne, ( qui seroit encore trop,) mais aussi en tout le reste du monde, à tous Princes & Seigneurs, & autres personnes catholiques, & servent d'ocasion & de prétexte à leur procureur, & à celui, qui les met tous en belogne, de faire encore pis, & abuser ainsi de leur procuration & commillion. De quoi j'ai bien déliberé de dire mon avis au Pape. Le reste desdits mémoires est suposé, & forgé par une ame méchante & diabolique, qui, sous autre semblant, s'est proposé pour fin principale,

rieure , & d'en raffafier nos yeux , fatiari vultu ; il nous prend envie d'imiter leurs vertus, & leurs actions, & de nous transformer en euxmêmes par nos mœurs : qui eft le plus grand honneur . que nous puissions rendre à leur mémoire.

y Quoique le pinceau ne puisse arriver jusques à la representation de l'esprit , cela n'empêche pas , que l'on ne doive être curieux de voir, & foigneux de conferver les images & les portraits des grands hommes. Car à force de regarder leur figure exte-

### ANNEE M. D. CII.

de troubler par telles inventions & calomnies le repos & la tranquillité de la France, & d'interrompre le cours de la prosperité du Roi. Oui en peut avoir été le forgeron, je ne sçaurois ni voudrois imaginer d'autre, que celui que vous scavez être mortel & implacable ennemi du Roi. & de la France, brouillon suprême, & impatient, voire incapable de tout repos 2. Et encore que plusieurs ayent pû tremper à ce tripotage, dans Rome même, où il y a des pires & des plus fous, comme aulli des meilleurs & des plus lages hommes du monde; si est-ce que je tiens que l'intention & le dessein en est fien , comme aussi de ladite Confrerie, & de tout ce qui s'en est ensuivi ; & qu'à lui en doit être attribué le commencement, le milieu, & la fin, comme encore de tant d'autres pratiques & menées, que vous découvrez de jour en jour dedans le Royaume. Mais fon suppôt Brochard Boron, Prêtre meurtrier, & puis hérétique & marié; & depuis feintement converti & relaps, de même naturel que lui , y va mêlant & brouillant du fien , felon la diversité des personnes, à qui il s'adresse, & de la lipée qu'il s'en promet. Ontre que pour être ignorant de plusieurs choses, & même des interêts & afections de quelques Princes, il n'a pas bien fch acorder toutes fes flutes. Quant au Pape, il voudroit que tous les hommes ful? fent bons chrétiens & catholignes; mais il ne penfa jamais à ce que ce brouillon lui imputes Car outre qu'il est particulierement affisté de l'esprit de Dieu, il est d'ailleurs Prince très-sage & très-judicieux, pour connoitre, que trop dificile feroit pour ne dire impossible, de metre

Il parle du Duc de Savoye,

& agencer tant de diverses pieces ensemble; & que tel dessein, au lieu de profiter à la Religion Catholique, seroit plutôt un moyen de faire liguer ensemble tous les Protestans de la Chrétienté, & encore avec eux d'autres, qui entreroient en soupçon & crainte de cette trame, qui leur auroit été celée, & se trouveroit à l'avantage de leurs ennemis ; & d'armer & acharner les Chrétiens les uns contre les autres, & faire beau jeu au Turc ennnemi commun de tous, tant Protestans que Catholiques. De quoi le vrai auteur desdits mémoires n'a aucun souci ni aprehension, & tout lui seroit un, pourvû qu'il pût revoir la France troublée. Mais pour cela même il en faut d'autant plus soigneusement conferver la paix & le repos, & par une fage & continuelle prévoyance y disposer les afaires & les choses tout au contraire de ce qu'il desire & desseigne : & même pour avoir encore plus de moyen de le châtier un jour, si cependant il ne se punit lui-même, en crevant de dépit de se voir frustré de l'effet de ses damnables entreprifes, & découvert & connu de tout le monde pour tel qu'il est, & menacé du danger, auquel le mettent ceux qui à l'abri de la paix, & de gayeté de cœur, provoquent de plus forts qu'eux. Voilà ce que je vous puis dire en général touchant lesdits mémoires, que j'ai seulement courus de l'œil. Quand je les aurai mieux vûs &c considerez, je vous en pourrai dire davantage, & même, si vous nous en envoyez encore d'autres, comme vous nous en donnez esperance. Cependant, Monsieur de Bethune vous en dira dayantage, & vous informera particulierement des qualitez de ce bel Ambassadeur de Messieurs les Confreres Savoyards. Si vous lui pouviez faire mettre la main deffus, outre ce que vous en aprendriez, son châtiment serviroit d'exemple à tels méchans garnimens, & de confusion. à celui, qui l'a suborné & aposté parmi tant d'autres. Cependant, je me conjouis avec vous du bon ordre, que le Roi a mis à ce pourquoi il étoit allé en Poitou. A tant, Monsieur, &c. De Rome ce premier Juillet 1622.

### LETRE CCCXV.

AU ROY.

# SIRE,

Par la lettre, qu'il plût à Votre Majesté m'écrire le 18. Juin , j'ai vû qu'à votre grand regret & déplaisir vous aviez été contraint de faire arrêter le Duc de Biron & le Comte d'Auvergne; & comme je tiens à grand' faveur & honneur ce qu'il vous a plû m'en écrire, ausli détellé-je l'extrême méchanceté de ceux, qui ont atenté de les débaucher; & déplore la foile déloyauté de ceux, qui se seront laissé décevoir : remerciant en outre & louant Dieu de ce qu'il lui a plû préserver votre personne & toute la France des maux, qu'on vous préparoit; & le priant qu'il advienne de cette confirmation comme de tant d'autres passées, esquelles a été obfervé que tout ce qui avoit été brasse & machiné contre V. M. est tourné à votre grand bien, acroiffement, & exaltation. Aussi remarque-t-on déja en cette derniere plutieurs graces, que Dieu vous y a faites, & quelques avantages que V. M. en pent tirer. Car outre que Dieu vous a découvert la conjuration, & sauvé votre personne

& votre Etat, il vous a encore mené chez vous ceux, qu'on dit avoir conjuré 1, pour sans aueun tumulte averer & convaincre la conspiration, & punir ceux qui se trouveront coupables, & par leur punition donner terreur à ceux , dequi la mauvaife volonté ne s'est encore découverte. Et comme auparavant vous aviez montré votre clémence incomparable, & en icelle furpassé tous les siecles passez, vous rendant par ce moyen aimable par tout l'Univers ; austi en cette ocasion devez-vous faire voir au monde, qu'en tems & lieu vous scavez encore user de la févérité requise & nécessaire, & par même moven vous rendre redoutable dedans & dehors la France. Aulli aura V. M. par cette conspiration découvert de plus en plus la rage de vos ennemis étrangers, & l'inftabilité & ingratitude d'une partie de vos propres sujets, & de tels de qui moins se devoit atendre; pour aviser encore mieux de qui vous aurez ci-après à vous fier & défier 2, & pour embrasser la trop juste oca-

r Lafin, & Renazé, fon fecretaire. Celui-ci, qui étoit prisonnnier en Piemont, & du témoignage duquel Biron . Se faifoit fort contre Lafin . eroyant qu'il fût mort , s'échapa de prifon au même tems que Biron y fut mis, & vint en Cour à point nommé, pour dépofer contre ce Maréchal , qui fut horriblement furpris de le voir. Le Sénateur André Morofin, parlant de la moit de Biron : [ Telle fut , dit-il , la fin de Biron , que l'on peut justement apeller le Dé-

fenseur, & le Traitre de sa patrie. 1

patric. I avoit beaucoup de perfonnes de qualité impliquéesdans ectre configriation: & cequi eft furprenant, & qui paroit même incroyable, c'elf que Lafin, confident & complice, puis acufateur & paris acufateur & paris du Maréchil de Biron, y nomma M. de Rofnymème, qui étoit alors le plus autorifé Minifire du Roi, & celui à qui il fe fioit & s'ouvroit davantage. Et quoique le Roi ne pûte concevoir le moindre foupa

fion, qu'on vous donne de pourvoir à l'avenir, & de faire toût ce qui fera pour la confervation & flîreté de votre perfonne, & de votre Royaume, & de votre floxelion & pofterité. Après qu'on a' fait par-deçà toutes ces oblervations & remarques, chacun louë encore le paternel regret, que V. M. a montré avoir à la perte de fes ferviteurs, & la rélifance qu'elle a fentie en foi-même à faire metre la main fur eux; & la moderation, dont elle a ufé, les remetant à la Jultice ordinaire 1, pour eux jultifer par les

con de l'afection, & de la fidelité involable d'un homme, qui lui devoit toute fafortune, & qui fimpatifoie en tout à fon humeur, il ne laissa pas de trouver embarassé , balançant entre la honte de craindre tout, & le danger de ne rien craindre.

3 Un bon Prince ne doit jamais ôter la connoissance des causes criminelles aux Juges ordinaires & natureis, pour les faire juges par des Commissires. [ Que peut-il y avoir de plus suspect, & de plus redoutable à des acufez dit M. Pellisson dans l'Apologie d'un illuttre Criminel, que des Juges, non pas naturels & ordinaires . mais établis exprès contre eux; & qui, à regarder les exemples du passé, ont toujours scû condamner, & jamais abfoudre > L'Hittoire remarque avec éloge, que Henri le Grand ne fit jamais faire le procès par

Commissaires à qui que ce foir, quoique cette voye lui cut été souvent proposée. Tout ce qui n'est point naturel & ordinaire , est sufpect au peuple : Un innocent même, condamné par le Parlement, paffe toujours pour coupable : Un coupable même, condamné par des Commiffaires, laiffe toujours au Public, & à la posterité, quelque foupcon d'innocence. Témoin la réponse de ce bon Célestin de Marconsiy, qui dit à François I. qui plaignoit Jean de Montaigu , d'être mort par Justice . Ce n'est pas par Justice , Sire , c'est par Commissaires. ] Et cette diftinction de Inflice d'avec Commiffaires entra fi avant dans l'esprit de FRANçois, qu'ayant donné depuis des Commissaires à l'Amiral Chabot, il voulut sçavoir du Chancelier Poyet , qui en étoit le premier , quels étoient les vingt-cinq crimes

voyes ordinaires, & en tel cas acoûtumées, ſanæque V. M. air aporté à un fait si odieux & si danægreux rien d'extraordinaire, ni autre afection que de Prince & pere doux & équitable. Tous loüent encore par-deçà votre grande vigilance & pourvoyance ence fait, d'avoir donné si bon ordre à toutes choses, qu'il ne s'entend pointque rien bouge; ains que l'obéssifiance vous est zende pleine & entiere. Je prie Dieu, qu'elle vous soit perpretuelle, & qu'il vous donne, sire, & c. De Rome, ce 15, Juillet 1602.

apitaux , dont il difoit avoir convainten Chabor: apris quoi il 6 mocqua da Chancelier & de fa Jurifprudence, tant il trouva léges & frivoles ces prétendus crimes capitaux. Le Cardinal de Richelieu n'y regarda pas de fi prés dans le procés du Maréchal de Marillae, dont la probité , & Pinnocence

étoient de notorieté publique. Aufi cîl-ce une des taches incffaçables de fon Minifèrer, qui , fans dour , auroit été infinient plus glorieux , s'il cût laiffé agi lez Loix du Royaume , & par conféquent la juffice ordinaire , dans les caufes cfbminelles des Grands-

## LETRE CCCXVI

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

M Onsieur, Nous ne reçûmes ici les lettres du Roi, & vôtres du 18. Juin fur la capture du Duc de Biron & du Comte d'Auvergne, que le 9. de ce mois, étant jà quelques jours auparavant la chose d'utuguée par la voye de Turin, de Milan, de Venise, & de Gennes, Je fais au Roi la réponse, que vous verrez. Quant à vous, Monsieur, je vous remercie bien humblement de ce qu'il vous a plù m'en pander, & de la réponse, que vous avez faite

à ma lettre du 20. Mai. La douleur que vous fentiez par-delà sur cet accident, a été commune à tous les gens de bien de deçà. De ma part, te ne scaurois vous dire, si j'en sens en moi plus de tristelle, ou d'indignation ; & suis si étonné de cet évenement si prodigieux & monttrueux, que je ne vous scaurois dire là-dessus un seul mot du mien. Bien vous metrai-je ici trois ou quatre paroles de ce que j'en ai oui dire à d'autres. Ils difent, qu'outre que nous fommes en un fiecle extrêmement corrompu, déloyal, & perfide; la vaillance sans preud'hommie, & sans un entendement solide, est peu assurée, & fort dangereuse en tout tems, & principalement quand elle est enflée du vent de présomption & de vaine gloire, & élancée par une extraordinaire prodigalité 1. Que si à tout cela se joint le fouflement de quelque mauvais voifin, & de ferviteurs & confeillers écervelez, il n'est pas possible de se sauver : Qu'en vain donc nous émerveillons-nous, fi de telles causes sortent de tels effets: Ou'il nous faut changer ce notre ébahissement en sévérité 2 & en pourvoyance pour l'avenir, sans avoir pitié de ceux qui se seront perdus eux-mêmes', en voulant perdre leur Roi & leur patrie; & qui de gayeté de cœur

1 Biron avoit une passion furieuse pour le jeu, où il perdit en un an plus de einq cens mille écus. Somme, que le Roi, qui aimoit beaucoup l'argent , n'étoit pas d'humeur à remplacer en dons.

2 Trop pardonner aux méchans, porte malheur aux bons. La clémence est une wertu dangereuse, quand on

en fait une coutume, ou une habitude. Je parle des Prin-ees, à qui il importe autant d'être craints , que , d'être aimez. Le Pape Sixte V. étoit du même fentiment. [Oter la vie à un scélérat, difoit-il , c'eft la donner à

cent personnes d'honneur & de probite. ]

se seront privez de la dignité, du respect, & du nom même de Ducs, de Comtes, de Maréchaux, voire de François: Que le Roi en doit laisser faire la Justice, & ne point en faire à moitié, 3, quelque instance & promesse qui lui foit faite au contraire par qui que ce foit : étant meshui tems , qu'après avoir montré tant de compassion & de misericorde envers ses ennemis, il fasse aussi voir enfin, qu'il n'est point cruel contre sa personne, contre tout son Royaume, & contre ses enfans & posterité. Voilà Monsieur, de plusieurs propos qui se tiennent, ce qui semble le plus à propos. Il se dit plutieurs autres chofes, que je remets à une autrefois que je me trouverai plus rassis. Me recommandant cependant, &c. De Rome ce 15. Juillet 1602.

3 Charles IX. disoit, que manité de leur être cruel.

q'étoit cruauté d'être humain Brantone.

envers les rebelles . & hu-

## LETRE CCCXVII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

M On SIEUR, Par la lettre, qu'il vous plûtm'écrire le dernier de Juin, que je reçus le 20. de ce mois, j'ai vû la réponfe, qu'il' vous a plû faire à la mienne du 3. de Juin : delaquelle réponfe je fuis merveilleusement confolé & fatisfait, n'ayantrien que j'y puisse ajoùter, sinon que prier Dieu, qu'il continué d'affister le Roi, & les feigneurs de son Conseit, pour la préservation de sa personne, & de toutson Royaume, à la consusion & ruine de sessunemis.

Mercredi dernier, 24. de ce mois, le Pape fit apeller les Cardinaux, qu'il avoit ci-devant nommez, pour déliberer en Congregation de la dispense, que le Roi demande touchant le mariage de Madame fa sœur avec Monsieur le Duc de Bar. Lesdits Cardinaux furent neuf. Ascole , Mattei , Borghese , Baronio , Bianchetto , Mantica, Arrigone, San-Marcello., & moi. Monfieur le Cardinal Visconti avoit encore été nommé, mais, pour être en fon Evêché de Spoleto, il ne s'y trouva point. Il y avoit encore quatre Docteurs en Théologie, pour servir de confeil; à scavoir, le Pere Benedetto Giuftiniano, Jésuite; le Pere Monopoli, Capucin; le Pere Commissaire de l'Inquisition , Jacobin ; & le Pere Grégoire, Portugais, Augustin. Sa Sainteté nous proposa le fait , disant , qu'il nous avoit fait apeller fur ce que le Roi, & Monsieur de Lorraine, lui faisoient grande instance d'octrover la dispense de mariage contracté de fait entre Madame fœur du Roi, & le Prince de Lorraine, qui étoient parens en degré prohibé par les Saints Décrets : Que si tous deux étoient catholiques , il n'anroit fait ci-devant , & ne feroit à présent aucune dificulté sur ladite dispense : mais l'une des Parties étant hérétique . & ne reconnoissant le Saint Siege, à qui la difpense est demandée, & errant encore au Sacrement de mariage, & aux dégrez de confanguinité, dont est question, il ne s'étoit jamais pû induire à la donner; & leur avoit écrit avant même que ledit mariage fût contracté de fait qu'il ne l'acorderoit jamais : & étant venu le Prince même à Rome, l'Année fainte, pour la demander , S. S. la lui avoit refusée. Maintenant, fur la presse qu'on lui faisoit, il nous prioit: - pris: mais que les exemples, qu'il demandoit récoient de ceux, esquels les Papes euffent (cût, que l'une des Parties fût hérétique, & perilitat en son hérétie: & quant aux autres exemples de dispense obtenués par surprise, il n'en admetroit pas une.

Monfieur le Cardinal d'Aftoli, qui étoit le plus ancien, répondit pour tous, que nous obérrions aux commandemens de S. S. & confidererions diligemment & morement tous les points propolèz par elle; & qu'à la vérité la matiere lui lembloit de fort grande importance, &

diticile.

Après cela, le Pape se tournant vers moi, me demanda, fi j'avois à representer quelques confiderations là-dessis. Et je pris volontiers l'ocation , qu'il me donnoit de leur dire ce que je leur euffe die de mon propre mouvement, s'il m'eût été bien féant de le dire de moi-même, étant apellé comme un des Juges: & difcourus briévement fur chacun des quatre points propolez, remontrant à Sa Sainteté & à la Compagnie, certaines choses, que vous verrez en une écriture, que j'en dresse en latin pour l'information de S. S. & des Cardinaux & Consultans de cette Congregation 2. Pour ainsi je ne vous en spécifierai autre chose pour cette heure, voulant envoyer ladite écriture par le prochain ordinaire. Cela au li donna ocalion aux autres Cardinaux de dire quelque chose de leur part, & de découvrir quelques dificultez, qu'ils y faisoient; aufquelles je pourrai d'autant mieux répondre par ladite écriture, outre ce que j'y répondis fur le champ.

Je vous ai écrit ci-devant pius d'une fois, que je ne faisois aucune dificulté, qu'on ne con-

clut, que le Pape pouvoit & devoit acorder la dispense, que nous demandons ; à quoi se réferent les trois premiers points, que le Pape nous a propofez : mais s'il s'obstine fur ces exemples qu'il nous demande, il nous fera fort difficile de trouver, que les Papes ayent donné de telles dispenses, sçachant que l'une des Parties étoit hérétique, & perfiftoit en son héréfie. De ma part , j'estime , comme je le remontrai alors , que quand il aparoîtra, que S. S. le peut & le doit faire pour causes justes, raisonnables, & nécesfaires, il' n'est point besoin de s'enquerir, s'il a été fait autrefois, ou non- Joint que toutes les dispenses, qui sont aujourd'hui en l'Eglise, ont commencé jadis, & a été un tems, qu'on pouvoit dire, qu'il n'y avoit point d'exemples: & les Papes commencerent à les donner, non pour avoir été autrefois données; mais pource qu'ils jugerent, qu'ils les pouvoient & devoient donner pour des causes justes & raisonnables , qui leur étoient alleguées & prouvées. Monsieur l'Ambaffadeur, & moi, y ferons tout ce qui nous fera possible, & nous remetrons du reste à Dieu, lequel je prie, qu'il vous donne, Monsieur, &c. De Rome, ce 29. de Juillet 1602.

2 Extrait de l'Ecrit présenté au Pape & aux-Cardinaux par M. le Cardinal d'Ossat.

"Q Uo'd Papa positi dispensare in hoc casu sie a oftenditur. Si Papa poret dispensare cum"Christiano Catholico", ut ducat uxorem Eth"nicam non baptistam", multo magis poterit
"dispensare cum Catholico", ut ducat harreticam
"baptistam" is fed potest prius: ergo multo magis
"No positicatam" is fed potest prius: ergo multo magis
"No positicatam".

» De veritate majoris propolitionis conflat ex-» eo quod matrimonium inter virum Catholicum » & mulierem infidelem non baptifatam, est non » folum illicitum, fed & nullum Gratian. 28. » quæft. 1. 6. ex his. Magister sentent. dist. 39. » q. 1. art. 1. & ibid. S. Thomas & S. Bonavent. » & deinceps ceteri non folum Theologi, fed »etiam Canoniffæ, Matrimonium autem inter » Catholicum & hæreticam est illicitum quidem » fed tenet, si nihil aliud obstiterit. Can. de hæ-» reticis, in illos. Can. non oportet 28. q. 1. S. » Thomas lib. 4. fent. dist. 39. q. 1. & alii in-» numeri.. Quòd autem Papa ex justa causa possit » dispensare cum Catholico ut ducat uxoreme »ethnicam, tenet Silvester, in Verbo, Matri-» monium 6. 10. & Dom. Card. Bellarminus in » Controverf. de Sacram. Matrimonii lib. 1. cap. >> 13. prop. 4..

» Quod ad 2. caput. de causis dispensandi atti-» net prima & potiflima caufa dispensandi in: » quocumque cafu est utilitas publica, præsertim: » Écclesiæ, & Religionis Cath. C. tali. q. 7. quæ » causa videtur ita militare in hoc casu nostro, » ut non utilitas simpliciter appellanda sit, sed »etiam necessitas, ad confervandam pacem & >> tranquillitatem publicam, & ad evitanda bella, » quæ exoriri possent, si hæc dispensatio non » concederetur. Unde gravia damna & pericula->> Ecclesiæ ipsi & Religioni Catholicæ immine-» rent. Quid enim fine dispensatione faciet hic-» Princeps: repudiabit ductam, an retinebit? » utrumcunque fecerit, maxima ingruent mala: » nam fi repudiabit fororem Regis Chrift, quam-» decerpto virginitatis flore tenuit per quatuor » ferè annos, hoc repudium, cum non ex nova mu-» lieris culpa proventurum fit, fed ex caufa hane

» conjunctionem præcedente, Regii Sanguinis » principibus & universæ Nobilitati Gallicæ, » injuriofum erit & intolerandum. Inde bella » orientur. Et quia idem repudium factum erit in » odium hærefis, hæretíci Franciæ, Germaniæ, >> & Helvetiæ, inter quas nationes est sita Lotha-» ringia, irruent in Lotharingiam: unde non » folum status ille temporalis, fed & Ecclesia » ipía & Religio Catholica magnum detrimentum capient. Ex altera parte principes Lotha-» ringi, ad ruinam à se propulsandam, conqui-» rent & accerfent undique auxilia, & præfertim » à Rege Catholico cujus uxor est consobrina » hujus Principis Lotharingi , qui & fanguine & » affinitate attingit multos principes Germaniæ, » Daniæ, Scotiæ, atque etiam Franciæ. Unde »erit magnum periculum belli renovandi inter » duos Regum Christianorum maximos & po-> tentillimos. Hæc igitur eventura funt si Prin-> ceps Lotharingus Regis Christianishimi fororem » repudiet.

» Quòd fi eau retinere pergat, primò erit
» magnum Candalum univerlæ Chriltianitati,
» videre Principem Catholicum contra confitu» tiones canonicas habere uxoris loco confanguineam in gradu prohibite, & manere per
» tot annos excommunicatum, & interim vel
» affiltere divinis facrificiis, & alis officiis, vel
» tanquam animal brutum vivere fine ullo appa» renti religionis exercitio; quod in tanto ac tali
» principe, progreffu temporis, verti poffet in
» exemplum, & trahi ad confequentias valde
» periculofas, z. Dux Lorbaringus ejus pater,
» fratres, forores, & alii propinqui & affines,
» perpetuo conficientia morfu laborabunt, ficut
» & jandiu laborant, chm non poffint, peque

» eum frequentare propter excommunicationem; » neque eum vitare, propter archilimam necessi->> tudinem, quæ ipsis cum illo intercedit. 3. Vas-> falli & fubditi Lotharingiæ verfabuntur & ver-» fantur in eisdem angustiis animi & conscientia. > cum nequeant neque communicare cum fuo » principe excommunicato, neque rurlus ablti-» nere à colloquio ejus, qui est designatus suc-» cessor statuum serenissimi patris sui . & jamz » quodam modo eorum dominus. 4. Si ex hac » conjunctione nascentur libert, hi erunt seges & » materia ingens feditionum in hac ferenissima » familia : fratres enim hujus principis, & eo-» rum liberi, dicent liberos ex hac conjunctio-» ne fusceptos esse illegitimos & bastardos, at-» que incapaces fuccedendi in Ducatum Lotharin-» gum , & in alios flatus ab eo dependentes ; fe » autem este veros & legitimos heredes & suc-» cessores. Ex alia parte , Rex Christianissimus » & Principes confanguinei fuæ Majestatis & fororis, non poterunt pati hanc prolem rejici & » excludi à fuccessione. Unde sævum existet » bellum, cui hæretici variarum nationum ob » causas supra feriptas se immiscebunt, habentes » hanc prolem pro legitima. Quamobrem, quo-» quò nos vertamus, videmas fanctitati Vestræ » jultam & necessariane causam subesse, cur in » hoc casu dispenset, nempe utilitatem publi-"cam , & necessitatem conservanda pacis, & » inde Religionis Catholicæ &c. Huic caufæ » dispensandi omnium potentissimæ atque urgen-» tiffimæ poffunt addi aliæ adjuvantes & quafr » famulantes. Secunda igitur erit perfonarum » qualitas, & meritorum prærogativa, quæ in » dispensando valde attenditur. Can. tali q. 7. est venim Familia Lotharinga ex illustrioribus &

» excellioribus totius Christianitatis, non solum » pro (ua nobilitate, sed etiam pietate & devo-» tione erga Sedem Apost. & Religionem Cath. » pro qua semper egregie pugnavit. Attingit » præterea confanguinitate vel affinitate fummas » quasque & celsillimas totius Europæ familias : maded ut V. Sanctitas concedendo hanc difpen-» fationem , relatura fit gratiam bene meritis , > & fibi ac fedi Apoft, magis ac magis obliga-> tura non folum principes Lotharingos, fed alios > innumeros omnium nationum principes , & » eorum Vasfallos ac subditos. Unde & existit >> tertia dispensandi causa, multitudo scilicet eo-» rum ad quos hæc gratia pertinebit. Habetur » enim à facris Canonibus ratio multitudinis in » dispensando. Pro 4. causa allegari potest inter-»ceffio Regis Christianislimi qui propter honono rem & decus fui fanguinis valde laborat, ne » foror fua in Principis Lotharingi concubinatu » potius quam niatrimonio esse videatur. Constat » autem Sedem Apolt. multa concedere ad instan-> tiam Regum, que aliter non concederentur. 1. » Caula debet effe commiferatio hujus Principis. » Loth, qui anno fancti Jubilæi ad pedes Vestræ » Sanctitatis supplex venit, & quandiu Romæ » fuit, vixit tanquam homo privatus & pæni-» tens , immo tanguam fimplex Religiofus in » Monasterio Sanctisimæ Trinitatis, ac jam per » fpacium 4. annorum repulfus jacet in perpetuo-» mœrore, atque in horribili animi inquietudine, » cùm non posit ductam neque repudiare, ne-» que retinere, neque interim Deo, neque ho-» minibus, & multo minus tibi ipfi placere. Sex-» ta dispensandi causa est temporis conditio, que » ponderatur in Can. Fraternitatis dift. 34. ut » enim ibi Pelagius Papa ait defectum fuorum. > temporum non pati canonican in omnibus manere cenfuram, ficque huit temporum derectui condescendere: ita erit prudentita & maculiaris Vestra Beatitudinis considerare, semicidise in seculum diffolutum, quod non fert tantam severitatem, quantam prisca secula tu-

» Venio nunc ad 3. caput, utrum nempe ex-» pediat dispensare. Valde autem expedire liquet » ex superioris capitis secundi expositione & pro-> batione. Quis enim post expositas illas dispen-» fandi causas dubitare possit, quantum expediat » consulere utilitati publica, & præsertim Ec-» clefiæ & Religioni Catholicæ confervando pa-» cem & tranquillitatem, non folum Serenif-» fime Domus Lotharinge , fed etiam totius » Christianitatis, & occurrendo seditionibus & » bellis, & per consequens infinitis malis, quæ » inde populis christianis, atque adeò Ecclesiæ » Catholicæ obventura cernuntur; providere » quieti & fecuritati confcientiæ principum & » populorum, scandala & dissensiones de medio » tollere, bene meritis gratiam referre; Reges & alios Principes, ac populos, fibi & Apostolicæ » fedi devincire ; Afflictorum & pœnitentiam mi-» fereri, & ad temporum conditionem & necef-» fitatem diffinctionis Canonicæ modum & men-» furam accommodare.

» Restat quartum caput de exemplis, quorum » perquisitio siet, ut etiam in hac parte, sicut » in ceteris, Sanctitati Vestræ si sieri possit, sa-

» tisfiat.

» Sed fi forte ob rerum præteritarum oblivio-» nem, vel reperiendi difficultatem, aut allas » ob caulas, non inveniantur exempla talis dif-» pensationis, non tamen ideo minine esset lar-

s gienda hæc dispensatio, cum jam constet ex » supra dictis Sanctitatem V. non solum posse » dispensare, sed etiam debere pro bono publicæ » pacis confervandæ, ac bellorum evirandorum, so & ob alias causas antea deductus, adeo ut non > videatur in eo infiftendum, utrum aliquid fimi-» le antea factum fit, necne; præfertim com non » exemplis, fed legibus judicandum fit. L. nemo. » C. de Sent, & interlocut, nec tam spectandum » sit, quidantea factum sit, quam quid sieri de-> beat. L. fed licet 12. ff. de Off. præfid. ut ratio » fana fit exemplis ante ponenda. Cc. p. ult dift. » 9. Adde quod omnes dispensationes, quarum » usus hodie in Ecclesia viget inceperant aliquan-»do, & fuit tempus, quo verè dici poterat, mullum extare earum exemplum, & concedi > tamen cæperunt, non quia antea fuerant conocesse ; sed quia ratio & æquitas suadebat esse » concedendas, ut fuadet in cafu, de quo nunc » agitur.

» Hactenus satisfactum fuisse videtur 4. capi-» tibus à V. Sanctitate propositis: nunc respondebitur ad ea quæ nonnullis videri possent » obstare huic gratiæ quæ à V. Beatitudine de-

» fideratur.

» Non obstare debet I°, quod Partes hanc comjunctionem inierunt contra inhibitionem Sancstitatis V. Nam licet in eo graviter deliquerint; » tamen delictum fuum agnoschut, & de eo graviter dolent, veniam à Sanct. V. humiliter ex-» poscentes; & per quatuor ferè annos ad oltium » fedis Apostolice pullantes. Adde his oraculum » Domini nottri Jefu Christii, cujus Tu Vicarius » es, non esse opposable pullantes, and per la vica » habentibus, qui & affirmat, se non venisse vopcare justos, sed peccatores. S. Gregorius Sancso titatis V. prædecellor ait Deum permifille, ut 18 S. Petrus ancilla vocem pertimefeeret, & 20 Chriftum negaret, ut i squi futurus erar Paftor 21 Decelia, in fua culpa difeeret, qualiter aliis 22 milereri deberet.

» II. Non debet obstare odium hæresis » ipfius mulieris, quamvis errantis in materia » fummi pontificatus, ne videatur Beatitudo V. » fuam potius ulcifci injuriam, quam utilitati pu-» blicæ & fecuritati Ecclesiæ ac Religionis Ca-» tholicæ providere. Quin immo æquiús effet uni merranti propter bonos infinitos benefacere, » quam infinitis bonis gratiam denegare, prop-» ter unius demeritum : præfertim cum legamus, » Deum ad Abrahami fupplicationem, multis foa domitarum millibus parcere paratum fuisse » propter decem justos, si ibi reperirentur. Gen. » 18. Quis scit autem, num hæc dispensatio tan-» tum benedictionis allatura fit, ut inde conver-» fio mulieris fecutura fit ? cujus conversionis » spem dat illa ipsa suis dictis, & deliberatione » eos audiendi, qui de Religionis Catholicæ ve-» ritate cum ea tractant, ut à multis relatum au-» divinus. Adde quod eadem pro hac gratia » Sanctitati V. humillime fupplicavit, & ad Re-» gem fratrem fuum scripsit, ut apud V. Sanct. » pro hac dispensatione intercederet. Scripsit » etiam Cardinali Offato, & Oratori Regis Chrif-» tianislimi ad eumdem finem. Quæ omnia indi-»cant animum quodam modo præparatum ad » futuram relipifcentiam.

» III. Non debet obstare, quod alicui in men-» tem venire possit, datum iri mundo scandalum, » si shee dispensatio tribuatur. Absit enim ut pro » scandalo habeatur, providisse conservations » pacis publicæ, ac ipsius Ecclessæ, multos Prin-

pocipes, & eorum affines, & præterea vaffallos so & fubditos ab incredibili angore animi & consciencia liberafle, & fibi ac Scal Apoft. in perspetuum obltrinxifle, & temporum necelitati paruifle. At verò quibus timemus datum iri feandalum? Catholicifice, qui gratiam exposcum, & quorum confolationi ceffora eft ?an Hareticis, qui Clementis VIII. tantam effe clementiam videbunt, ut ne odio quidem ipsoforum, quamvis hoftium infeftifilimorum, defit catholicis: quin porius tanquam bonus & fia delis Vicarius imitetur Patrem Cœleftem, qui pofolem fium oriri facit fuper bonos & malos, & pluit fuper juttos & injultos.

» IV. Non obstat periculum subversionis per-» sonæ catholicæ quod in disparitate cultus con-» siderari solet & debet; nullum enim tale in hoc » casu nostro timeri debet, at ex multis conjici

» potest.

1. Ex hujus Principis origine, quam ducit ex pillima familia Lothoringa: in qua nemo sunquam fuit hæreticus, nee fulpectus; imo omnes fuerunt ferrentes Catholici, & Sedi Apoft, adevotillimi, & Religionis Catholica propugnatores acerrimi.

» 2. Ex ejustem Principis institutione, qui » perpetuo educatus suit in Religionis Catholica » zelo, & sedis Apostolica obsequio, reveren-

» tia, & defensione.

» 3. Ex longo habitu & confuetudine confir-» mata atque inveterata per annos ætatis fuæ 40. » in qua ætatequidem Princeps tanta cura educa-» tus poteft habere non modo fidei & religionis, » fed. & totius vitæ fuæ modum.

» 4. Ex continua frequentatione virorum plo-» rum & religioforum, quos femper habet fe-

io cum.

» (. Ex pœnitentia & gravi hujus peccati do-» lore, quem præ se fert, oftendens sibi conti-» giffe quod primis parentibus nostris accidit, » quibus nimirum post peccatum aperti sunt oculi. » & cognoverunt fe effe nudos, &c.

» 6. Ex prædicto itinere quod Romam ufque » suscepit & confecit, prosternens se ad pedes » Sanctitatis V. & cum omni humilitate veniam

» & hanc dispensationem exposcens.

» 7. Ex fumma modestia & moderatione quam » fervavit, tam Romæ expectans in dies, ut ad » pedes Şanctitatis V. admitteretur ; quâm in re-» ditu post acceptam repulsam, & omni tempore » postea elapso.

» Nullum igitur periculum subversionis in hoc » casu timeri debet, quantum humana prudentia » providere valet. Et si quod adesset ('ut omni-» no abest ) eflet hodie fine dispensatione majus, » durante scilicet eadem mulieris domestica at-» que intima familiaritate, & infuper acce-» dente repulsa dolore, atque animi exulceratio-

o ne.

» V. Non obstat quod objicitur futurum esse, ut » hæc dispensatio, fi concedatur, trahat in exem-» plum pro aliis qui fimilem gratiam postulabunt. » Nam respondeo, quòd cum hic agatur de » Serenissimo Principe ex una parte; & de Sere-»nislima forore Regis Christianislimi ex altera; » talis casus non poterit sæpè evenire, multoque » minus valere ad consequentias pro iis, qui mi-» noris qualitatis & dignitatis effe reperientur. » Accedit quod remissio peccati in uno non dat » aliis licentiam delinquendi; nec quod potuit » aliqua ratione concedi, fas erit amplius impune >> committi; ne quod ad tempus pia lenitate con-» cessum fuit, justa postea ultione plectatur. C. exigunt. P. q. 7. %

# LETRE CCCXVIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Par ma derniere lettre, qui étoit du 29. Juillet, je vous donnai avis, comme le Pape avoit enfin apellé à foi les Cardinaux, qu'il avoit destinez pour la Congregation de la dispense du mariage de Madame. fœur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar; & par même moven vous écrivis les particularitez, qui s'étoient passées en ce premier pourparler; & que j'étois après à dresser une écriture fur ce fait, pour informer S. S. & lesdits Cardinaux, & les quatre Consultans. Je portai à Monsieur l'Ambassadeur, dès le dernier de Juillet, quatre copies de ladite écriture, pour en envoyer la premiere au Pape ; la seconde aux quatre premiers Cardinaux ; la troisiéme aux quatre derniers; & la quatriéme aux quatre Confultans: lesquelles furent envoyées par Monsieur l'Ambassadeur le premier de ce mois. Et quelqu'un desdits seigneurs Cardinaux s'étant laissé entendre, qu'il feroit besoin, que chacun d'eux eût la fienne, mondit fieur l'Ambassadeur en fit faire d'autres, & les envoya. Maintenant je vous en envoye une à vous, comme je vous écrivis, que je ferois par cet ordinaire. Vous verrez par icelle, que j'ai eû raison de vousécrire, comme j'ai fait quelquefois, que le Pape pouvoit & devoit acorder ladite dispense; & que fans ces exemples, qu'il demande à présent, il n'a aucun honnête moven de s'en excufer. Encore y trouverez-vous, que cette excuse lui est ôtée, quand bien il ne se trouveroit point de

### ANNE'E M.D. CII.

146

tels exemples qu'il demande. Les Cardinaux ne se lont point encore assemblez depuis, pour délibere sur ladite dispense, mais ce lera un jour de cette semaine. Cependant, ils voyent & considerent ladite écriture, & étudient encore d'euxmêmes sur cette matiere. De tout ce qui s'y sera vous en serez aviié.

Depuis madite derniere, je reçûs le 4. de ce mois la vôtre du 16. Juillet. J'en ai vû encore d'autres de même tems , esquelles se lit la fàcherie, que ces derniers accidens ont caufée en toute la Cour, & la crainte qu'on y avoit, que la queuë en fût longue : dont il femble que la poursuite commençoit déja à ennuyer les meilleurs. Mais comme cette fâcherie est humaine & a été louable du commencement, & nous a pareillement travaillez par-deçà, nous qui fommes loin ; aulli est-il plus que nécessaire de la furmonter virilement & constamment, & d'user de la sévérité & perseverance requise en cas si énormes, & de si périlleuse conséquence 1. Les méchans ont bien eu l'audace de machiner la mort du Roi, & la ruine de la France, & ont eu la patience d'en inventer & rechercher les moyens près & loin un fi longtems & .n tant de facons ; & ceux qui font en liberté, continuent encore aujourd'hui les mêmes machinations. comme vous verrez par les avis de Milan, que Monfieur de Bethune vous envoye; & ne cefferont tant qu'ils auront vie : & le Roi , & fon

Tome V.

<sup>1</sup> II y a un proverbe Italien, qui dit, que le chat entreprendre contre le Prinn'aproche jamais du por, ce, quand ils voyent qu'il quand il bout: alla pettola eft incorable & impiroyaabe bolle non 'accoffa la gatble dans la punition des cris 5. Pour donner à entendre, mes de Leze-Majelté.

Conseil, & sa Justice, & tant de gens de bien & innocens, à qui on a cherché d'ôrer la vie & les biens, se lasseront, & n'auroient point le cœur de poursuivre constamment les criminels de Leze-Majesté, & de pourvoir à la sûreté de leurs personnes, & de leurs femmes & enfans. & à celle de l'Etat & de la Justice; & de tout ordre & police, qu'on a voulu éteindre. Mais je m'oublie, & si autre que vous, & le Roi. voyoit ceci, il pourroit dire, que ce n'est pas parler en Prêtre : & toutefois ce que je viens de dire est aussi nécessaire, & aussi pur & saint, que la même Prêtrise : & les Prêtres y ont le même interêt, ou encore plus grand que les autres. Aussi m'avouera-t'on, que saint Ambroise étoit Prêtre, Evêque, & faint, & néanmoins il nous a laissé par écrit, qu'épargner les méchans, qui pensent à perdre & à faire mourir beaucoup de gens, c'est abandonner à la perdition, & livrer à la mort les innocens & les gens de bien. Ceux qui me connoissent, scavent bien, que je ne loge chez moi rien d'inhumain ni de dur ; & c'est bonté, douceur, & humanité envers les bons, envers la Patrie, & envers la Religion, les Loix, & la Juffice, & envers toutes choses bonnes & faintes, qui me font tenir ce langage. Auffi a le Roi montré ci-devant tant de clémence. & a en cette occurrence tant de matière & de contrainte de févérité, qu'il ne faut point craindre, que quoi qu'il faffe en cette occasion, il soit tenu de personne pour cruel, ni pour trop rigoureux.

A ce propos apartient aucunement ce que j'ai à vous dire sur un avis, que j'ai reçu de Lorraine, qu'un Théologien Anglois, apellé Picts, ayant tenu propos à un autre Théologien Fran-

çois, apellé Saint-Germain, de tuer le Roi, & . ledit Saint-Germain s'en étant laissé entendre à quelqu'un ; l'Evêque de Toul , qui a pris connoissance de ce fait, a fait mettre en prison tant ledit Saint-Germain , que ledit Picts Anglois ; & par la dénégation de l'accusé, sa condition se trouve meilleure que celle de l'acusateur, qui n'a moyen de prouver ce que l'autre lui a dit feul à feul. Laquelle procedure, foit de propos déliberé -, ou par mégarde , tend à ce que nul ci-après, à qui on aura parlé de tuer le Roi . ose le révéler, ni s'en déclarer à personne, de peur d'être emprisonné & puni, pour avoir voulu fauver la vie au Roi , & conferver tout le Royaume : là où il faut, qu'en cas de telle conléquence il soit loisible à chacun de déférer autrui, non feulement sans rien craindre, mais encore avec esperance de grande récompense 2 : fauf toutefois à ne croire légerement , ni condamner personne sur le simple dire d'un autre . fans bons indices & preuves. Je croi, que le Roi averti de ce fait, aura pour le moins pourvû à la délivrance & à la fûreté de celui ; qui n'a pû comporter , qn'on parlât de le meurtrir.

Le Comte de Verruë, Ambaffadeur du Duc de Savoye, defire qu'il lui foit fait justice du Prieuré, qu'il dit que M. Boivin-Villars détient

2 Cet avis est trop savorable aux délateurs, dont le nombre deviendrois infini par cette assurance de demeure impunis, & par cette esperance d'être même récompenê sex. Délateres, genns hominum public exitio repressam,

& panis nunquam fatis cercitum, per pramia nui finicitictundi. Il n'y a que trop de feélérats, qui veulent bâtir leur fortune fur la ruinedes autres. Il fant donc bien fe garder de leur en facilitez les moyens»

à fon fils; & m'a requis de vous envoyer une réponfe, qu'il a faire à la derniere écriture dudit Boivin. Je croi, que Monsieur le Nonce a com-andement d'en parler par-delà; & que la justice, que le Roi fera, sera d'autant mieux reçûê & louée par-deçà, que le tems semble y être moins disposé.

Auffi le fieur Fabricio Naro, qui avoit un fien fils page de la Reine, duquel, à l'instance de Monsieur le Cardinal del Monte, je vous éorivis par une mienne lettre du 3. de Septembre dernier, m'a dit, qu'on avoit licencié sondit fils. fans lui avoir usé d'aucune gracieuseté, dont ledit 'pere est en peine. Je vous prie de vous informet comme cela s'est passe, & en tant que yous jugerez & pourrez, faire, que les choses fe passent avec la réputation qu'il convient, & qu'on n'ait point ocasion par deçà de se plaindre de notre conduite. Je sçai bien, que c'est peu de chose, & que les grands Princes ne peuvent prendre garde à choses si petites; mais les oficiers, qui les servent, & ceux qui ont charge des pages , peuvent & doivent pourvoir à ce que les choses , & les congez mêmes , & principalement de ceux, qui sont de si loin, se passent avec la décence & dignité requise. A tant . Monfieur , &c. De Rome, ce 12. d'Agût 1602.

# LETRE CCCXIX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

FONSTEUR, Vos lettres du premier de ce M mois me furent rendues le 16. avec d'autres de même date, par lesquelles nous avons apris la mort du Duc de Biron. Tous les bons François, & autres gens de bien, ont grand regret, que sa vaillance ait manqué de la fidelité & gratitude, qu'il devoit à son Roi & à sa patrie : mais puisqu'à sa mort même , comme nous l'entendons, il s'est montré encore plein de fé-Ionie & de furie 1; ils estiment, que le public a beaucoup gagné en sa perte, louant. Dieu de ce que les loix ont commencé à reprendre vigueur en lui, & le crime de Leze-Majesté à être puni en France, comme de tout tems il' l'a été sur tous autres forfaits en tous Royaumes, Républiques, & Etats bien policez; & comme il est du tout nécessaire pour le salut du Genre humain. Au demeurant les miferes

r Biron fut décapité un mardi, dernier jour de Juillet. Etant fur l'échafaut, il acusa le Roi d'ingratitude & d'injustice ; il adjourna le Chancelier de Belliévre à comparoître dans l'année devant Dieu , & maudit ses autres Juges , ainfi que Lafin , fon compliee, étoit devenu son principal acusateur. Le Grand . Capitaine Gençale Hernandez, fe mocqua de la

citation que lui fit étant au. fuplice, un foldat féditicux qu'il avoit condamné au gibet. A la bonne heure, ditil; que ce mutin aille toujours devant ; car il trouvera mon frere Don Alonfo de Aguilar, qui répondra pour moi à fon adjournement. Ce qui de son confident & de Don Alonso avoit été tué par les Mores de Grenade dans un combat donné peu auparavant.

dont on dit qu'il nous a menacez \*, ne ferons point augmentées ni vûës par lui, & cela y fera de moins, & ce que fa punition & exemple en pourra encore détourner & diminuer \*. Ce que je dis au pis aller , quand bien il auroit euquelque faculté de prévoir & préfager les chofes futures. Mais outre que l'elpiri de prophetie n'entre point és ames perfides & déloyales, il a bien montré par experience, qu'il n'étoit bon prophete, ni bon pronôfiqueur : premierement, quand il fe laiffa emporter à la malice & vanité des promefles des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des promefles des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des promefles des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des promefles des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des prometies des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des prometies des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des prometies des prometies des étrangers qui le devoient faire fi grand \*, & puis , quand il s'en alla derniere des prometies des des prometies des prometies des puis , quand il s'en alla derniere des prometies des prometies

2 Biron ne sçavoit pas, que les imprécations des scélérats portent bonheur aux gens de bien: comme celles des gens de bien portent malheur aux scélérats.

3 Les méchans, dit un Anonyme à Henri IV. ne font retenus en devoir que par la crainte & la terreur des Loix. Rien ne les gardera plus de mai faire, que la févérité des châtimens , & rien ne les induira plus à faire mal, que la molesse de votre naturel, la crainte que vous avez d'eux , & la facilité à leur pardonner. Moins de dommage y auroit-il d'en perdre trois ou quatre par la rigueur, (fi justice se doit ainfi nommer ) que. d'en hazarder trois ou quatre cens , ou tout l'Etat , par une douceur mal à propos. Trop de clémence a perdu

plus d'Etats, que trop derigueur. Tome 3. des Mémoires de Villeroy , dans une Remontrance à Henri IV. que l'on attribuë au Président: Jannin. Le Procurateur Battista Nani a bien raison deblamer en cela le Gouverne. ment de France , où l'ondonne des récompenses à des mutins & à des brouillons . qui par tout ailleurs feroient punis d'une mort ignominieu. fe. Al Conde il Caftello d' Amboife fis concedute, al Nivers Santa Menchoud , & a tuttiin generale grandi ricompenfe . frutti foliti in Francia di raccorfi da ciò che altrove dal. Carnefice fi punifce. Livre 1. de fon Histoire de Venise.

4. Par le Traité de Somo, le Duc de Savoye, & le Comte de Fuentes, Gouverneur de Milan, prometoient au nom du Roi d'Espagne. rement trouver le Roi, penfant éluder la prudence & la juftice de Sa Majelfé 5. Par ainfi, ne craignons point fes menaces, & pourfuivons hardiment les autres complices de la conjuration 6; & pourvoyant à notre fuerte pour l'avenir, entant que la pourvoyance humaine se peut étendre remerons-nous du reste en la garde de Dien, qui nous préservera, & confondra tous nos ennemis, tant domestiques, qu'étrangers, comme il a fait ci-devant, pourvû que nous

de donner en mariage à Biron, une fœur de la Reine d'Espagne, ou bien une fille de Savove, avec le Duché & la Comté de Bourgogne pour dot, à condition d'en faire hommage au Roi Catholique, qui outre cela, lui devoit donner encore la Lieutenance de toutes ses armées . & dix-huit cens mille écus pour faire la guerre en France, & pour rendre le Royaume électif à la nomination des Pairs. 5 Pressé par le Roi de lui

déclarer de bonne foi tout le feerret de la confpiration, il avoit répondu infolemment, qu'il n'étoit pas venu pour le judifier, mais pour aprendre le nom de ses acufateurs, & pour en demander justice, & qu'étant innocent, il n'avoit point besoin de pardon.

Quand le Chef d'une piration est détruit, il est aisé de venir à bout des complices, pourvû qu'on ne leur donne point le tems de

reprendre haleine, & de revenir de leur premier étourdiffement. Tout fait peur à des conjurez : témoin ce qui arriva quelques années après, durant le pour-parler de la Paix de Loudun; fçavoir, que le Duc de Sully, le Duc de Rohan, fon gendre, & plusieurs autres Seigneurs qui suivoient le parti du Prince de Condé contre la Cour , le promenant à Partenay devant le portail d'une ancienne Eglile , où fe voyoit en pierre la representation de Dieu le Pere, avec cinq ordres d'Anges, dont ceux du dernier ordre n'avoient point de tête, un Gentilhomme Poitevin, nommé la Grange, répondit au Duc de Rohan, qui en demandoit la cause, que c'étoit pour avoir pris les armes contre le Prince. Parole qui entra fi avant dans le

cœur de ces scigneurs, qu'ils

conclurent incontinent leur

acord avec le Roi.

nous amandions, & nous en rendions dignes. Les Cardinaux députez pour déliberer sur la dispense du mariage de Madame, sœur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar, ne se sont point encore affemblez : ausli ne les en avons-nous point follicitez, pour autant que quelques-uns le sont laissé entendre, qu'il étoit bon de ne rien hâter en cette afaire, tant pour leur donner tems à se bien instruire du fait & du droit; que pour acoûtumer le Pape à en ouir parler avant que d'en venir à la décisson : & encore pour trouver des exemples, que S. S. demande. Et de fait, depuis ma derniere; nous avons trouvé une dispense générale, que le Pape Grégoire XIII. donna aux nouveaux Chrétiens & Catholiques. des Provinces & Isles du Japon ; par laquelle il valide tous les mariages par eux contractez & à contracter avec les Payens & Infideles desdits pays \*. Ce qui devra fraper.coup, jaçoit que ce ne soit entre catholiques & hérétiques, puisqu'il est en plus forts termes, à sçavoir, entre Catholiques & Payens. Auffi ai-je depuis ma derniere, répondu à une nouvelle objection, qu'on. nous a faite, & vous en envoye la réponse. pour être ajoûtée à l'écriture, que je vous envoyai dernierement , immediatement avant laconclusion.

Au reste, vous sçaurez, qu'au mois de Juin dernier le Comte de la Saponara 7, au Royaume de Naples, retournant d'Espagne, & passant au point de Beauvoisin, en qualité & équipage de

<sup>\*</sup> Voyez la lettre 322. de Salerne & de Bisignan , De la Maifon San Seve- qui étoient deux freres des vino , bien afectionnée à la cette Maison , dans plusieurs . France, des le tems des endroits du 7. livre de fes Rois de Naples Angevins, Mémoires. Comines parle des Princes.

fimple gentilhomme Napolitain, à deux chevaux seulement, pour être moins détourné en son voyage, les gardes dudit point de Beauvoifin , lui ôterent deux cens trente-cinq ducats , fous prétexte de la prohibition de tirer or du Royaume, combien, qu'il leur remontrât, que cette fomme n'excedoit point ce qui lui étoit néceffaire pour son voyage jusques à Naples. Sur quoi celui, qui commande audit pont, ordonna, que ladite somme seroit mise en dépôt, difant, qu'il en vouloit écrire à Lion : & de ce dépôt en fut retenuacre pardevant Notaire & témoins. Lesdits gardes firent encore pis , prenant des joyaux, que ledit Comte avoit en sa valife, & entre autres, deux bracelets de diamans. qu'il portoit à sa femme : de quoi toutefois ne fut faite aucune mention audit acte, ne voulant ledit Comte donner ocasion ausdits gardes de le : tuer hors de là, d'où, pour ce même respect; il partit au plutôt tirant son chemin : & fans que bien près de là il trouva un voiturin, qui lui fit les dépens jusques à Turin, ce personage n'eût eû de quoi se conduire jusques audit Turin. Maintenant l'Evêque de Bovines, qui est son oncle, & un très-honorable Prélit, & que le Pape envoye réfider Nonce auprès du Duc de Savoye, m'est venu trouver, & prier de faire ofice à ce que ladite somme de 235. ducats, &: lesdits joyaux, soient rendus : ce que j'estime être . juste & expedient pour la réputation du Roi, & de notre nation ; & croi , que vous serez de même avis. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce-27. d'Août 1602.

# LETRE CCCXX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

Nonsieur, Je répondis le 23. de ce mois : À la lettre, que vous m'aviez écrite le 1... & pas même moyen, vous rendis compte de l'état auquel étoit l'afaire de la dispense du mariage de Madame, fœur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar. Le lendemain, 24. de ce mois, je reçûs les lettres du Roi, & vôtres, du 14. par lesquelles i'ai vû, comme vous aviez reçu les miennes du 15. & 29. de Juillet. J'ai encore apris d'ailleurs, qu'on avoit opinion par delà, que, par la mort du Duc de Biron, sa faction ne fût point du tout éteinte ; & de plus , qu'il feroit dificile de l'amortir entierement, pour la grande dépravation & corruption, qui se trouve es cœurs d'une grande partie des François. Mais, quoi qu'il en soit, nous en avons fait: plus de moitié, d'en avoir abatu la tête : & quand il se trouveroit en ce qui reste toute la dificulté: qu'on craint, cela ne doit point nous étonner, mais bien nous exciter & encourager à parachever, puisque la vertu, l'honneur, & la louange , confiftent ès choses dificiles , non point ès faciles & bien-aifées 1. Quand Hercule, auquel, à bon droit , plusieurs ont comparé le Roi, eut coupé une de tant de têtes qu'avoit ce monître,

jugeoit être faciles, parcequ'on n'y acqueroit point de réputation : que la fortune aimoit l'industrie, & l'industrie la forquae.

<sup>3</sup> Hèrnan Tello (celui-qui nous prit Amiensen 1597.) difott, qu'un Prince, ou un grand Capitaine, ne devoit jamais entreprendre de ces chofes, que tout le monde

### ANNE'E M. D. CII.

qu'on apelloit hidre, & qu'il vit, que pour une tête, qu'il lui avoit abatue, il lui en renaissoit deux; il ne défifta pour cela de son entreprise : ains, encouragé plus qu'auparavant, employa contre cette horrible bête non seulement le fer, mais aufli le feu. & ne cessa qu'il ne l'eût du tout étouffée & éteinte ; laquelle néanmoins n'en vouloit point à Hercule, & ne le cherchoit point : là où ceux-ci en ont voulu & veulent au Roi, & à tout son Royaume. Si le Maréchal de Biron, au lieu de s'aller rendre au piege, se fût mis en campagne avec toute sa séquelle, ne fullions-nous pas acourus à l'encontre, avec résolution, non seulement de nous défendre de lui, mais de le défaire, & de le crever, lui, & tous tant qu'ils eûflent été? & maintenant qu'il est mort, nous craindrons ses fupôts, qui s'enfuyent & se cachent? Quant à ceux qui craignent les affaffinats contre la personne du Roi, tant s'en faut que je veuille diminuer ces foupçons, qu'au contraire j'estime être chose sainte, salutaire, & nécessaire de lesaugmenter. Jamais les Efpagnols, ni les Savoyards, ni les méchans François, pour enragez qu'ils foient, ne se joueront au Roi à guerre ouverte ; ils connoissent & craignent trop fa valeur pour en venir là : mais toute leur esperance est en la mort de S. M. & és assassins, qu'ils ont subornez & apostez contre sa personne; en laquelle ils entendent ausli tuer la France tout à fait. Et quand vous n'en entendriez jamais rien de particulier , & qu'il n'y auroit autre que le Duc de Savoye feul, tenez pour chose certaine, qu'il y est toujours après, & qu'il n abandonnera jamais cette pourfuite. A quoi , . apres. Dieu-, en la gardo dequel nous fommens Ga Gas

tous, il n'y a meilleur remede, que la pourvoyance du Roi, & de ceux qui sont près de lui. Pourvoyance, dis-je, que la Nature même enseigne à tous les hommes, voire aux plus petits animaux : & fe fouvenir, que pourvoir, de sens rassis & résolu, à la sureté de sa perfonne, & par conféquent de fes enfans, & de fes Etats & peuples, n'est point crainte, ( laqu'elle n'entra , & n'est pour entrer jamais au cœur de notre Roi ; ains est valeur , prouesse , force & courage : là où , à faute ce se garder & de s'abstenir de certaines choses, s'exposer aux. embûches & affatlinats de fes ennemis, & par ce moyen livrer sa personne, & sa posterité, & fon Royaume, à une extrême ruine, seroit impuissance, imbecillité, & foiblesse 2; voire coul-

a Notre Philippe de Comines étoit bien de ce fentiment. [ Quelle excuse ( dit-il en parlant du Roi Edouard; chaffé en onze jours du. Royaume d'Angleterre-) cûtfcu trouver d'avoir faitcette grande perte. & par fa Saute, finon de dire : Je ne penfois pas que telle chofe adwint? Bien devroit rougir un Prince de faire telle excuse : car elle n'a point de lieu. Bel exemple est en celui-ci, pour les Princes, qui jamais maîtrife & le profit lui en n'ont crainte de leurs ennemis, & le tiendroient à honte : & la plûpart de leurs Terviteurs foutienment leurs opinions pour leur complaire : & leur femble qu'on dira, qu'ils auront cour igeusement parlé; mais les fages tien-

dront telles paroles à grand' folie. Car c'eft honneur de craindre ce que l'on doit, & d'y bien pourvoir. Livre 3. chap. c. Et il n'y a rien dont Comines louë davantage, ni plus fouvent, le Roi Louis fon Maitre, que de ce qu'il ne vouloir rien hazarder; de ce qu'avant coup il mettoit tous les doutes , dont .. il se pouvoit aviser; de ce qu'il pourvoyoit si bien à tout ce qu'il entreprenoit, que la demeuroient toujours; enfin, de ce qu'il feavoit mieux qu'homme du monde se tirer d'un manyais pas en tems d'adversité . & connostre , s'il étoit tems de craindre . ou non .. -

pe envers Dieu , & reproche envers tous les hommes , qui font à prélent , & qui feront aux fiecles à venir. Il n'y a personne de vous tous , qui ne sçache toutes ces choses mieux que moi ; mais le zele me transporte à chaque fois , sans que je me puisse retre eiperance finiral ici la préfente , en priant Dieu , &c. De Rome , ce 26. d'Août :602.

# LETRE CCCXXI

AU ROY.

# SIRE,

Par une lettre, que j'écrivis à Monfieur de Villeroy, il y a trois jours, je lui ai donné avis, comme la mort du Duc de Biron a été prife par deçà : & en quel état est l'afaire de la dispense du mariage de Madame votre seur avec Monsieur le Duc de Bar : de quoi je ne ferai ici aucune répétition. Aussi embres nous hier la sête & solemnité de S. Louis, & ce jourdhui avons eu Consistoire; de façon que je n'ai point de tems pour faire à V. M. guére longue lettre: & faudra que je me contente d'acuser la réception de celle qu'il plût à V. M. m'écrire le 14. dece mois, laquelle me fut rendue avant hier; & de remetre à une autre fois une plus ample réponse à icelle. Cependant, je prie Dieu, que la bonté & liberalié, dont V. M. m'écrire vaoir use la sous de la serves des la celle.

<sup>1.</sup> Un bon Prince doit s'ab- de profiter de la confication., stenir, autant qu'il peut, des condamnez, pour mon-

contre la févérité des loix & de l'arrêt de la Cour de Parlement, foit recueillie avec la reconnoissance & gratitude, qui est due à votre clémence & debonnaireté. Monsieur de Bethune m'a montré la copie de la lettre, que V. M. a écrite de sa main au Pape, sur la crainte que S.S. a montré avoir par une fienne, & parson Nonce, que V. M. fit la guerre à ceux qui lur en ont donné trop d'ocafion : en laquelle lettre de Votre Majesté je louë grandement, que vous ne vous-foyez montré fi ofenfé de ce foupçon de S. S. comme ès lettres que vous avez écrites : audit sieur de Bethune & à moi; me semblant que par ledit foupçon & crainte S. S. donne affez à connoître, qu'il juge en soi-même, que V. M. a juste cause de faire la guerre; & qu'il croit, qu'outre votre valeur & courage, & l'experience militaire, qui est notoire à tout le monde, V. M. en a la puissance & les moyens, laquelle opinion tourne à réputation & profit de V. M. pour plufieurs refpects, & nous la devons nourrir & acroître entant que nous pourrons, & luiimprimer bien avant dans l'ame, que son soupcon étoit très-bien fondé, & qu'il avoit grande raison de craindre la rupture de la Paix; & que fans le respect que vous lui portez, après Dieu, & fans celui de la Religion, & des bonnes mœurs, qui se corrompent par les guerres, & sans le desir, que vous avez de soulager vos sujets, & de vous acommoder au bien & nécessité de la

trer, que l'avarice n'a point cu de part à leur condama de leur patrimoine. Celui mation. Les hommes pardon qui les en a privez, eft l'obnent facilement au Prince la mort de leur pere, ou de leur pere, ou de leur frere, mais jis. ne fe-

Chrétienté, affaillie par les Infideles; vous eufsiez dénoncé & fait la guerre à toute outrance : à ceux, qui vous en ont donné l'ocasion la plus juste qui fût jamais, ni qui se puisse imaginer; & quest on y retourne, il n'y aura plus respect aucun, qui vous garde de faire ce que la nature : enseigne, & tout droit divin & humain permet, & la majesté royale, à laquelle Dieu vous a élevé, & l'honneur & réputation de votre Couronne, & le salut de votre Etat, & des peuples,. que Dieu vous a soumis, & le soin de votre posterité requierent. Et quand j'en parlerai à S. S. comme V. M. me le commande, s'en préfentant l'ocasion; j'en parlerai à peu près en ce : fens, comme il me femble que doit faire Monfæur l'Ambaffadeur, ainfi que je hii ai dit ; & puis donnerai avis à V. M. comme le tout aura été pris, & ce qui s'en fera enfuivi.

Au Confistoire de ce matin, le Pape a fait M. Sérafin Patriarche d'Alexandrie, vacant ce Patriarchat par le déceds du Patriarche Gaëtan mort depuis trois semaines en çà : & S. S. l'a proposé : elle-même, louant grandement ledit fieur Serafin, difant, entre autres choses, qu'il s'étoit autrefois parlé de lui; mais que S. S. avoit cherché & recherché avec grand soin & diligence, & fait voir par les Cardinaux de l'Inquisition, & déliberé avec eux, & n'avoir rien trouvé, qui pût tant soit peu blesser sa réputation. . Cette juftification si expresse, faite en plein Confistoire, duquel faisoient partie lesdits Cardinaux de l'Inquisition, me donne esperance certaine, que le Pape le veut faire Cardinal à la premiere promotion qui se fera 2, & le premier de

22 En effet M. Sérafin fut fait du 9. de Juin 1604. âgé... Cardinal dans la promotion alors de 71. ans. entre autres choses, que le Pape ne demeure pas toujours ferme en une même opinion; nous ayant vû le tems, comme se pourra souvenir M. de Sillery, que S. S. se laissa entendre de ne vouloir point le pourvoir à l'Evêché de Rennes à votre nomination. Ains se vérifie le dire. commun, que tout vient à point à qui peut atendre. A tant, je prie Dieu qu'il vous donne, Sire, &c. De Rome ce 26. d'Août 1602!

# LETRE CCCXXII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Les dernieres lettres, que-26.d'Août. Depuis arriva ici l'ordinaire de Lion. le 3. de ce mois, qui n'a point aporté lettres de S. M. ni de vous: de quoi nous ne nous émerveillons point, ayant reçu par anticipation de l'extraordinaire du Pape peu de jours auparavant, réponse à nos dépêches des deux ordinaires, à squoir des 15. & 29. de Juillet.

Le dernier jour d'Août fut renuë la premiere. Congregation fur la dispense de mariage de 
Madame, sœur du Roi, avec Monsieur le Duc 
de Bar: en laquelle Congregation fut disputé 
seulement le premier point des quatre proposézpar le Pape; a sçavoir s. S. pouvoit dispenser 
en ce cas: & fut résolu par tous unanimement, 
que S. S. le pouvoit \* En la prochaine Congregation, qui se tiendra sur la fin de cette semaine, sera disputé des causes de la dispense, 
sqavoir, s'il y a des causes justes & suffisiantes,

pour induire le Pape à dispenser en ce cas. Cependant, la dispense générale, qu'on disoit avoir été donnée par le Pape Grégoire XIII. aux nouveaux Chrétiens des Provinces & Isles du Japon, dont je vous écrivois par ma lettre du 23. d'Août, ne s'est point trouvée vraye. Et comme nous étions après à la faire trouver au registre, sur la copie qu'on nous en avoit donnée, il nous a été répondu, que ladite dispenfe ne s'y trouvoit point; & que la copie qu'on nous avoit baillée, devoit être une minute dreffée de ladite dispense qu'on demandoit, laquelle n'étoit passée, comme il advient assez souvent, que des lettres d'expedition sont minutées-& grofloyées, & toutefois ne peuvent paffer, &: demeurent là fans être expediées.

J'ai vû de nouveau trois informations, qui furent faites à Paris sur le fait de M. Benoît ... ès années 1596. 97. & 98. & en ai dreffé un fommaire, que Monsieur de Bethune bailla au Pape vendredi dernier 6. de ce mois. S'il y a moyen de conduire cette afaire à bon port, c'est en difant, comme je fais, que les fautes, qui se trouvent en la Bible en François, dont on bat ledit fieur Benoît, ne sont point fiennes, ains des deux mauvais garnimens, compagnons d'imprimerie, qui falsifierent sa copie, & pour cette fausseté furent condamnez par arrêt de la Cour du Parlement du 21. Mai 1566. lequel fut produit pardevant Monfieur le Cardinal de Florence, qui fit la premiere information à Paris. Mais d'autant qu'audit arrêt ne se faisoit aucune mention dudit sieur Benoît, ni de chosefienne; & que l'on pouvoit dire, que ledit arret n'avoit point été donné fur la falfification de sa Bible, mais de quelque autre copie ; je

confeillai & écrivis d'ici dès l'an 1597, qu'onfit informer fur ce que la copie falfifiée, dont est parlé audit arrêt, étoit vrayement la copie: de ladite Bible, baillée par ledit sieur Benoît à. imprimer à certains marchands libraires 1. Et fur ce que j'en écrivis alors, fut faite l'information de ladite année 1597, en laquelle furent examinez cinq témoins, entre lesquels sont Sebastien Nivelle, & Pierre l'Huillier, des premiers & plus anciens libraires de Paris. Par la déposition de tous lesquels il apert, que la copie, pour falsification de laquelle avoient été condamnez lesdits compagnons d'imprimerie, étoit vrayement celle de la Bible dudit fieur Benoît; & qu'elle avoit auparavant été vûë &. aprouvée par les Docteurs de la Sorbonne de Paris, & puis par Privilege du Roi Charles IX. octroyé à certains marchands libraires, pour faire imprimer ladite, Bible; & que ledit arrêt. de condamnation fut donné sur la plainte & à l'instance dudit sieur Benoît, & desdits marchands libraires. Nous verrons à quoi S. S. fe réfoudra par l'avis des Cardinaux de l'Inquisition, sans lesquels il n'oseroit rien faire en un tel cas. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce . Septembre 1602.

z. Quoi qu'il en foit, le joüir jufques en 1604, qu'il-Docteur Benoît ne pút jamais s'en demit avec la permifobtenir de bulles pour l'Evètôn du Roi, en faveur de ché de Troyes, des revenus demed il ne laifa pas de chidaser d'Angets.

# ne4 LETRES DU CARD. D'OSSAT, LETRE CCCXXIII.

### A MONSIEUR DE VIELER OY.

M Qui arriva icle 12. de ce mois, maporta la lettre qu'il vous plût m'écrire de Monceaux le 28. d'Août, par laquelle j'ai vû la faveur, qu'il vous avoit plû départir à Monfieur d'Iharice Evêque de Tarbes 1, l'ayant fait expedier promptement de fon ferment de fidelité, dont je vous remercie bien humblement. Aufli y ai-je vû la réfolution, que le Roi enfin avoit fait prendre à Monfieur le Cardinal de Joyeufe, de s'en venir à Rome, nonobffant le peu d'inclination qu'il y avoit : de quoi je me réjou's grandement, tomme de chole, qui tournera au bien & réputation du fervice & des afaires du Roi, & du-Royaume, & de de coute notre nation.

Outre votredite lettre, on m'en a rendu une autre du 1. du même mois d'Août, touchant l'Abbaye de S. Quentin de Beauvais pour M. l'Evêque de Noyon, avec deux autres du Roi, fur. lefquelles je me fuis réfolt de metre entre les mains de Monsieur l'Ambassadeur le lettre de nomination à Jadite Abbaye, afin qu'il la fasse dépêcher par voye secrete. Cependant, je vous prie de considerer le contenu d'une piece, que je vous envoye, par où vous connoitrez, qu'on, n'a eu que trop d'ocation d'en diférer l'expedition. Ce qui servire aussi de géponse aux lettres, que S. M. m'en a écrites, On n'a point enco-

t. Sauvé ou Sauvat d'Iharle Tarbes, de même nom & de Bayonne, neveu & sucfurnom. Il mourut en 1648cesseur d'un autre Evêque de

165 re tenu la seconde Congregation sur la dispense de mariage de Madame, fœur du Roi; & Monfieur l'Ambaffadeur & moi avons été confeillez de n'en point folliciter les Cardinaux, ains les laisler aller leur pas. Mais ils n'en pourront faire

guére plus long déformais. De l'afaire de M. Benoît , Monsieur l'Ambassadeur, qui en parla au Pape en sa derniere audiance, vous écrira à quoi nous en fom-

mes.

Le seigneur Giulio Pepoli, qui est des premiers de certe Maison, m'a envoyé de Bologne une lettre, qu'il écrit au Roi sur l'ocasion de ces derniers mouvemens de France, afin que je la fisse tenir à S. M. Cette Maison a toujours été fort afectionnée à la Couronne de France, & cetui-ci l'est particulierement, & mérite, que le Roi lui faile une gracieuse réponse : de quoi ie vous prie très-afectueusement. Il destine à la profession ecclesiaftique un de ses enfans, apellé Alphonse, qui dédia certaines Positions au Roi, il y a environ deux ans, & desireroit que S. M. fit quelque bien à ce sien fils en l'Eglise, comme le Roi d'Espagne agrandit en plufieurs facons ceux de la Maifon des Malvezzi. aulli de Bologne, qui font de la Faction Espagnole. Et j'estime, que S. M. feroit chose, qui lui aporteroit réputation par toute l'Italie, en étant cette Maison une des premieres & des plus illustres après les Princes, & en laquelle y a acoûtumé d'avoir des Cardinaux : & le dernier qui mourut 2, il y a trois ou quatre ans, étoit trèsafectionné serviteur du Roi & de la Couronne.

2 Gnide Pepeli . Créature d'ètre homme de bien , & de Sixte V. lequel difoit ne fe bon Ecclefiaftique : & qui giorifier d'autre choie , que véritablement l'étoit,

Le feigneur Gialiano de Medici , qui s'adrefa à moi pour le regard des avis, que nous recevons de Milan, & que j'adrellai à Monfieur l'Ambaffadeur, defire, que le Roi écrive à mondit fieur! Ambaffadeur, & à moi audit, en fa faveur, à ce que venant ocasion de vacance en Tolcane 3, ou de quelque autre bien, qu'on lui pût moyenner, nous le recommandions comme personne, que S. M. favorise. Il n'a point beloin de recommandation envers moi, lui étant de l'extraction qu'il est, & de fort bon entendement, & de belles lettres, vertueux, & très-afectionné au service du Roi; mais pussiquille desire, je vous prie de lui procurer ce constructment.

Auquel propos des avis de Milan, je vous metral ici en consideration une chose, que j'ai proposée à Monsieur l'Ambassadeur, il y a plusieurs jours, s'il ne seroit pas bon, que le Roi tâchât par doux moyens de faire venir à soi celui que lesdits avis apellent la Picotea 4, &

3 Il sut depuis Archevêque de Pise. Il étoit Ambassadeur Extraordinaire du Grand-Duc en France en 1629.

A. Ce la Fiesta , qui de fon viai nom s'apelloit Pi-cort', étoin tuit d'Oriean, , (dont il me deplait) & s'étoit mis au fervice du Comte de Fuentes , alois Gouverneur des Pays-Bas , qui l'ayant rouvé homme d'elprit & d'intigue, & avec cela tout Antifrațious, lui confia plufieras faitres d'importance, qu'il mania au gré det Efpagnôls. Mais celle, 2001.

qui lui acquit le plus de crédit auprès d'eux , fut qu'étant le prisonnier du Maréchal de Biron , il employa si bien un talent , que la Nature lui avoit donné - qui étoit la magie de la langue, qu'il fit naître à ce pauvre seigneur l'envie de se vendre au Roi d'Espagne. Et depuis Picoté fit pour lui plusieurs voyages en Espagne, & en Flandre, lesquels aboutirent enfin a la conclusion du Traité de Somo, dont j'ai parlé dans les notes précédentes. Ce que je viens de dire, eft

Monsieur l'Ambassadeux, Pievin; par le moyen duquel S. M.; pourroit aprendre tout ce qui s'est passé au fait des dernieres conspirations, & ôteroit aux mauvais François, & au Duc de Savoye, & au Come de Fuentes, la principa-le adresse de leur maudite & pernicieuse intelligence. Outre que la Fiusta même s'ôteroit du danger de mort, ou de captivité perpetuelle, où ils le réduiront bien-tôt, & s'aquerroit la bonne grace, & encore quelque récompense de S. M. J'ai opinion, qu'il prêteroit volontiers l'oreille à un tel propos, & en tout événement, qu'il n'oseroit s'en découvrir au Comte de Fauentes, de peur de serude fuspect, & d'accelerer lui-même sa pri-

pour montrer, si le Cardinal d'Ossat n'avoit pas raison de conseiller au Roi de regagner un homme si capable de fervir & de nuire. L'endroit par où Comines touë davantage Louis XI. fon Maitre . & par lequel il le met au deffus de tous les Princes de fon tems : c'est par la peine que ce Roi se donnoit pour regagner ceux , à qui il avoit fait quelque tort , quand c'étoit des gens dont il avoit besoin. [ Et le Roi notte Maitre, dit-il, ne s'ennuyoit point d'être resusé une fois d'un homme, qu'il prétendoit gagner; mais y continuoit, en lui donnant largement argent & états. Et quant à ceux , qu'il avoit chassez en tems de paix & de prosperité, il les rachetoit bien cher, quand il en avoit befoin . & s'en fervoit. 1 Et dans un autre chapitre . parlant du Seigneur de Lefcut, qui s'étoit refugié chez le Duc de Bretagne : [ Le Roi, dit-il, se délibera de tant donner audit Seigneur de Lescut , qu'il le retireroit son serviteur, & lui ôteroit l'envie de lui pourchaffer mal , pour autant qu'un si puissant Duc, manié par un tel homme, étoit à craindre. Il lui donna outre 24000. écus d'or comptant, & une pension de six mille francs, les Capitaineries de Bordeaux , de Blaye , de Bayonne , de Dax , & la Comté de Cominges. De forte que ledit Seigneur lui demeura bon & loyal ferviteur jusques à son trépas.

fon perpetuelle. L'Etat des Vénitiens confine avec celui de Milan, d'où il s'y pourroit ren-dre en moins de fix heures, & là il trouveroit un saufconduit & un pardon du Roi, à la charge d'aller trouver Sa Majesté; lequel saufconduit vous auriez envoyé à Monsieur de Fresne, qui aussi, pour être plus pres, & parmi des gens qui quali tous nous veulent bien. pourroit faire cette pratique envers ledit la Picotea, par telle personne qu'il trouveroit le plus à propos. Le fieur Giulio Buffini, qui donne lesdits avis de Milan , ne seroit point bon pour faire ladite pratique, d'autant qu'il se porte pardelà pour passionné d'Espagne, & se découvriroit par ce moyen ; & que ledit la Picotea , qui se fie de lui, étant sa vache à lait, pour la commodité qu'il tire, & espere tirer des avertissemens, qu'il nous donne, ne voudroit possible s'en priver en l'éloignant du lieu, où il est à présent.

Je vous écrivis une autre lettre à part, de ma main en faveur de mon fecretaire, à laquelle je-vous prie d'avoir le même égard, que fi elle étoit inferée toure de ma main en la préente dépêche; & vous affurer, que je n'al jamais uté de recommandation qui fût acompagnée de plus d'équité. Je ne veux & ne dois point dire juftice en chofe, qui fe doit reconnoître entierement de la bonté & liberalité du Roi, de la bonne aide & faveur, qu'il vous plaira nous y départir. A tant, Monkeur, &c. De

Rome ce 23. Septembre 1602.

# LETRE CCCXXIV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR, Mon secretaire, qui depuis M dix ans en cà écrit sous moi les dépêches, que j'ai faites au Roi, & à vous, tant en chifre, qu'autrement, est d'ailleurs un fort homme de bien , modeste , fidele , fecret , diligent , & très-zelé au fervice de S. M. & comme tel a eu communication de tout ce qui m'a été, commandé & écrit depuis ledit tems, & de tout ce que j'ai fait , dit , & écrit , tant au fait de l'absolution, & du démariage du Roi, que du Marquifat de Saluces, & de toutes autres choses, qui se sont présentées en divers tems, soit en présence ou en absence d'Ambassadeur, outre celles de la Protection, & des matieres bénéficiales. De façon que je puis dire en vérité . que fon travail, & fon industrie, & loyauté, est tournée au fervice du Roi & du Royaume, plus qu'au mien; & qu'il a servi S. M. & l'Eglise Gallicane pres de moi, comme il continue encore à présent, toujours de bien en mieux 1. Et pour ce que je voi, que S. M. départ des pensions sur des bénéfices, & autrement, à ceux qui lui ont fait service longuement, j'ai estimé

t Le Cardinal d'Offat étoit heureux d'avoir un fi bon fecretaire; mais ce feeretaire étoit cent fois plus fieureux d'avoir trouvé un Maître fi habile, fi fage, fi juite, fi reconnoiffint. Le Secretaire fervoit de fa main & de fa plume, & le Cardinal de Tome V,

fon témoignage & de foncrédit. Agréable correspondance! L'Épitaphe de Monfieur d'Ossar porte, que ce fectratire, & un auvre François, nommé René Cortin, aussi son fectetaire, fuzent ses héritiers.

être de mon devoir de lui representer les services de mondit secretaire, & de vous prier. comme je fais de toute mon afection, qu'il vous plaise la suplier de ma part, qu'il daigne étendre fes bienfaits à ce sien sujet & serviteur, en lui donnant quelque telle pension, de la quantité de laquelle je me remets à la discretion de S. M. & à la vôtre. Vous affurant au reste, que je metrai ce bien au rang de ceux, qu'il a plu à S. M., me faire à moi-même, & à vous me procurer envers elle, pous le reconnoître avec la même gratitude, fidelité, & perpetuel fervice, tant qu'il plaira à Dieu me conserver en vie. Mondit secretaire s'apelle Pierre Bossu , est natif de Lion, âgé d'environ trente-trois ans, clerc, allant vêtu de long depuis que je fus fait Cardinal. A tant, Monfieur, &c. De Rome, ce 23. Septembre 1602.

# LETRE CCCXXV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, Votre lettre du 9. de Septembre me fut renduë le 2. de ce mois, & celle du Roi, & la vôtre du 21. dudit mois me furent renduës hier, & je répondrai briévement

par cette-ci à toutes trois.

le fecond point de quatre, que le Pape avoit propofez, comme vous avez été averti ci-devant. Et comme je vous envoyai copie de ma premiere écriture, aussi vous en envoye-je à présent une de la seconde , afin que le Roi , & vous, voyez le devoir que j'y ai fait de ma part. Mais pource qu'en cette seconde il a fallu remontrer plus particulierement les maux qui adviendroient, fi le Pape ne concedoit la difpense : & qu'en telles matieres il s'y pourroit trouver quelques mots un peu plus rudes , que certaines oreilles trop tendres ne pourroient endurer ; je vous prie de vous souvenir, que pour obtenir ici ce que nous desirons, il faloit parler à la facon des Canons, & de Rome, & dire, non ce qu'il plairoit à Madame, & à ses Dames & Damoiselles, mais ce qui étoit utile & expedient. à la cause, & à notre intention de faire bien sentir par-deçà la laideur & énormité des maux réfultans du refus & retardement de cette dispenfe. \*

Avant que ladite Congregation se tint, & après qu'elle fut tenue, il fut arrêté, que tout ce qui y seroit dit, & qui y avoit été dit seroit tenu fecret. Mais je n'estime pas que par cela on ait entendu m'empêcher de rendre compte au Roi fommairement, fans nommer personne 1. Je vous dirai donc , que les quatre Consulteurs , comme est la coûtume , parlerent les premiers , & puis fortirent : aulli n'ont-ils finon que voix consultive, qu'on apelle, & non la décitive, laquelle est propre aux Cardinaux. Les deux pre-

A Un Ministre fidele ac de feavoir.

\* Veyez le fteend article du doit point avoir de secret avec Mimoire Latin qui est à la son Prince , quand ce sont des choics , qu'il lui importe

En de la lettre 317.

miers Confulteurs conclurent, qu'il leur sembloit, que les causes déduites és écritures étoient jultes & sufisantes ; & que le Pape devoit conceder la dispense. Le troisième, après avoir fait plufieurs argumens au contraire, s'en remit à la prudence & jugement des Cardinaux. Le quatriéme nous fut formellement contraire , concluant, que les causes n'étoient point sufsantes; & que le Pape ne devoit nullement acorder la dispense. De neuf Cardinaux que nous étions, cinq nous furent femblablement contraires, & conclurent tout de même que le dernier Consulteur. Trois, desquels j'étois un, furent d'avis, que les caufes étoient plus que fufifantes; & que la dispense devoit être concedée au plutôt. Un se réserva à en dire son avis à la prochaine Congregation, où il seroit traité, s'il étoit expedient, ou non, d'octroyer la dispenfe \*; d'autant, disoit-il, qu'encore qu'il y eût de grandes causes & ocasions de dispenser, toutefois il pourroit être, qu'il ne seroit expedient pour d'autres plus grandes.

Après que tous eurent ainfi dit leur avis, le plus ancien demanda aux autres, qu'eft-ce qu'on feroit ci-après, & quand leur sembleroit-il que la prochaine Congregation se dût tenir. Il y en eut un, qui dit, que la Compagnie ne s'étant trouvée d'acord pour le regard des causes, elle s'acorderoit encore moins de ce qui seroit expedient; & que le Pape, en cas de négative d'un des quatre points par lui proposez, ne se résoudroit point à conceder la dispense purement & simplement : qu'il vaudait mieux aviser dès l'heure de ce qui se pourroit saire, sans avoir

<sup>.</sup> Voyez le troisième article du même Ecrit Latin.

plus à contester & débatre entre nous en vain. Et sur cela sut proposé, qu'il seroit bon, qu'au plutôt le Pape envoyat commillion à quelque Prélat de delà, pour donner & expedier par autorité de S. S. la dispense, pourvû que Madame se convertit préalablement ; & que par ce moyen il feroit au pouvoir de ladite Dame, toutes les fois qu'elle voudroit, de légitimer fon mariage & ses enfans, si elle en avoit; & de tirer Monsieur son mari, & tous ceux de cette Maison, & elle-même, de la peine où elle di- . foit être par les lettres, qu'elle avoit écrites au Pape, à Monsieur l'Ambassadeur, & à moi. Cela fut incontinent aprouvé de tous; & moi, pour ne demeurer seul en mon opinion, je me laissai emporter au torrent des autres, considerant, que nous avions jà perdu le point des caufes ; & voyant qu'il ne s'en feroit autre choie, & que l'avis d'un ne peleroit rien contre huit contraires 2.

Si Monsieur l'Ambassadeur est d'avis de pourfuivre l'expedition de telle commission, nous

a Neque adverfatus fum , disoit un Caius Cagius opinant dans le Sénat de Rome . me nimie amore antiqui moris Andium meum extellere videver. Simul quidquid bec in nobis autoritatis eft , crebris contfadictionibus destruendum non existimabam. Tacite Annal. 14. Le Chancelier Seguier ayant recueilli les opinions fut de l'avis de l'Arrêt : ( qui condamnoit à mort M. de Thou. ) Tout homme qui foait le devoir d'un Pré- Secretaire d'Etat à M. de le fident, reconnoitra qu'il ne

se peut départir , ni d'une loi, que tous les Juges tiennent valide , ni du confentement de leurs avis, lorfqu'ils les ont donnez dans les formes. Et felon tous les bons Jurisconsultes, un Juge doit torrjours prononcer fuivant la rigueur de la Loi, la qualité de Juge le rendant, non pas le maître ni l'arbitre, mais le conservateur & le Ministre de la Loi & des Ordonnances. Lettre de M. de Brienne Chastre.

aviserons de la faire dresser au reste la plus douce & favorable qu'il fera possible, & en la façon, dont Madame puisse être le moins ofensée que faire fe pourra; & puis vous fera rendu compte du tout...

Encore que vous ayez trouvé par la premiere écriture, que le Pape pouvoit & devoit acorder ladite dispense, comme il est très-vrai; & la seconde vous le perfuadera autant ou plus : fi estce que quand le Pape ne l'octroyera point, il n'en faut point inférer, qu'il n'ait volonté de contenter le Roi. Car la vérité est, qu'en cette afaire se traitant de Religion & d'hérésie, S.S. n'oferoit donner la dispense contre l'avis de la plupart des Cardinaux de la Congregation, dont il v en a trois de l'Inquisition. Et quand bien il voudroit tirer de peine la Maison de Lorraine, si est-ce qu'il ne s'y voudra metre pour les en tirer eux. Si c'étoit quelque autre afaire, ou la Religion ne fût point mêlée, il feroit beaucoup plus libre, & plus hardi pour s'en faire croire.

Aussi vous prie-je de ne croire point, que le Pape soit à présent moins favorable envers le Roi, qu'il n'étoit ci-devant. Si j'en sçavois & croyois quelque chose, je ne vous le célerois point. Vous sçavez avec quelle liberté & franchise je vous ai toujours écrit de toutes choses . & spécialement, que je ne vous ai jamais voulu répondre de personne : mais je suis le plus trompé homme du monde, fi S. S. n'aime & n'estime le Roi sur tous les autres Rois de la Chrétienté. Que s'il ne nous acorde tout ce que nous demandons, ou auffi-tôt que nous voudrions, il a ses raisons, & a à répondre à trop de gens.

Vrai est que le Pape a si à cœur la conservation de la paix entre les Princes Chrétiens, que je croi facilement, qu'il con'eillera le Roi comme vous vous atendez, d'envoyer au plutôt un Ambassadeur en Espagne pour y résider; comme je crois encore beaucoup plus fermement, que quelque ofice, que S. S. scache & puisse faire envers les Espagnols, afin qu'ils donnent fatisfaction au Roi, ils ne la donneront jamais. Et plutôt croirois-je que s'il y avoit au monde quelque juge commun, pardevant qui ils pussent intenter action de ce que le Roi ne s'est laissé acabler par ceux qu'ils avoient Subornez, ils y feroient adjourner S. M. pour cela même : comme nous trouvons és Histoires Romaines, qu'un certain Caius Fimbria fut si impudent & audacieux, qu'ayant atenté de faire tuer Quintus Scevola, un des plus hommes de bien & des plus honorables de Rome, & ledit Scevela n'étoit point mort du coup & de la bleffure ; ledit Fimbria le fit adjourner , pource , disoit-il, que Scevela n'avoit reçu le trait affez avant dans fon corps.

Au demeurant, jaçoit que je sois trop marride equ'il reste encore trop de mauvasses humeurs dans le Royaume, je suis néanmoins fort consolé du bon devoir, que le Roi, & ses bons serviteurs, font pour ses purger, & pour pourvoir qu'il n'en arrive point d'inconveniens. Je prie Dieu, qu'il vous faise la grace de metre en éset toutes vos bonnes & saintes inten-

tions.

J'ai été fort aife de ce que le Roi a écrit à M. Serain sur l'ocasion du Patriarchat d'Alexandrie, que le Pape lui a donné, & de ce qui a été ordonné pour faire réparer le tort, qui sut

fair au pont de Beauvoifin au Comte de la Saponara au Royaume de Naples: & ferai entendre au Comte de Vertuë, comme il faut qui s'adreffe au Confeil du Roi pour le Prieuré de fon fils; & au feigneur Fabricio Navo ce qu'il vous a plû faire & m'écrire de fon fils: de quoi je vous remercie très-afectueusement, & encore plus de ce qu'il vous a plû parler à Monseur de Rosny pour ma pension; duquel j'atendrai la réponse à la lettre que je lui écrivois.

Ce matin a été Consistoire, où Monsieur le Cardinal d'Ascoli, le plus ancien de la Congregation sur la dispense du mariage susdit a fait raport au Pape de ce qui s'étoit passé avant hier en la Congregation : auquel S. S. a répondu, qu'elle bailleroit la dispense en la façon qu'il avoit été avifé en ladite Congregation ; & lui a dit, qu'il le fit sçavoir à Monsieur l'Ambassadeur & à moi : & fortant ledit Cardinal de l'audiance du Pape, s'en est venu seoir près de moi, & m'a dit ce que dessus. Demain Monsieur l'Ambassadeur & moi délibererons ensemble sur tout ceci ; & afin que je le puisse faire plus librement, nonobitant le filence, qui fut enjoint en la Congregation, j'ai demandé congé au Pape de lui dire tout ce qui s'étoit passé, & d'en conferer avec lui : ce que S. S. m'a acordé fort volontiers. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 7. d'Octobre 1602.

# LETRE CCCXXVI.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIBUR, Par ma derniere lettre . qui M étoit du lundi 7. jour de ce mois, je vous donnai avis de ce qui s'étoit passé en la Congregation tenue le samedi auparavant, s. de ce mois, sur la dispense du mariage de Madame. fœur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar. Depuis , Montieur l'Ambassadeur & moi déliberâmes ensemble de ce qui étoit à faire; & moi le trouvant enclin à n'accepter point la réfolution, qui avoit été prise en ladité Congregation; je l'en lou i grandement, & le confortai à cela même, pour pluseurs raisons; & entre autres. pour ce qu'à toutes les fois que nous voudrons la difpense, à condition que Madame se fera préalablement catholique, nous l'aurons sans aucune dificulté, & fans que nous ayons rien perdu en l'atente ; & cependant nous nous prenons tems pour atendre sur ce les commandemens du Roi, sans en rien montrer par-deçà. Secondement, en acceptant la dispense de cette façon, nous rendrions plus manifelte & plus odieuse l'opiniatreté & l'obstination de Madame, si elle ne fe faifoit catholique; & rendrions les Princes de Lorraine de meilleure condition, si d'avanture ils se résolvoient un jour au divorce, comme on les en met en chemin. Laquelle raison j'avois d'autant plus imprimée en mon esprit, que ceux qui nous furent contraires en ladite Congregation, répondant à ce que nous avions, baillé par écrit , que si la dispense n'étoit donnée, il y auroit grand danger de guerres & de

troubles, foit que Monfieur de Bar répudiât ou on'il retint Madame; ils dirent, qu'il n'y auroit point de guerre pour le répude, d'autant que le Prince de Lorraine avoit fait tout ce qui ctoit en lui pour la convertir, & pour avoir la dispense, étant venu en personne à Rome pour cela', & la poursuivant encore aujourd'hui de toute son afection; & que le Roi étant juste & bon comme il étoit, il ne voudroit mouvoir une guerre injuste contre un Prince, qui, après avoir fait tout devoir & tous ses éforts, & atendu quatre ans, chercheroit de fauver son ame, en s'ôtant de péché, & metant sa conscience en repos. Et encore qu'il leur fût alors repliqué sufisamment, si est-ce que nous pouvons juger par leur dire, qu'en acceptant la dispense de la facon qu'il fut alors résolu, si Madame ne se convertifioit, nous empirerions fa condition, & méliorerions celle des Princes . & donnerions encore plus à dire à ceux, qui ont déja tenu tel propos, & aux autres qui sont de même humeur. Comme au contraire, si Madame, pendant que l'on dispute à Rome de son fait, se réfolvoit à se déclarer catholique d'elle même, comme elle le devroit faire ; cette résolution lui feroit beaucoup plus honorable, que si elle le faisoit pour jouir de l'éset d'un parchemin, & pour obéir à une condition, qui lui auroit été imposée contre son gré. J'alleguois encore pour une troisième raison, qu'en acceptant cette résolution, & en poursuivant l'expedition, nous nous préjudicierions pour une autrefois, quand il femblera au Roi, & aux Princes de Lorraine, de remetre sus & renouveller, ou même dès maintenant continuer & poursuivre cette instanse. Pour toutes ces conliderations, & autres

il fut résolu entre Monsieur l'Ambassadeur & moi, que ladite résolution ne seroit point acceptée, & qu'il en parleroit au Pape, comme il a fait depuis en deux audiances, dont il vous rendra compte. Aussi a parlé à S. S. le sieur de Beauvau, & s'y fera ce qui se pourra, combien que je ne pense point, que les Cardinaux, qui nous ont été contraires, se dédisent : ni que le Pape concede la dispense purement & simplement, contre l'avis de la plûpart de la Congregation.

Au demeurant, j'ai vû par deux de vos dernieres dépêches à Monfieur l'Ambassadeur, comme vous soupçonnez le Nonce de pancher du côté d'Espagne. Je ne veux pleiger person-ne, & me remets à ce que vous en pouvez obferver de plus près. Tant y a, que les particularitez, que j'en ai vûës jusques-ici, ne me le perfuadent point encore 1: & les ofices, qu'il peut avoir faits, peuvent être interpretez comme faits en faveur de la Paix , suivant l'intention du Pape, plutôt qu'en faveur des Espagnols. De cela vous puis-je bien affurer, qu'il partit d'ici bien édifié & bien afectionné : & vous prie de vous souvenir de la dispute, qu'il eût à Turin avec l'Ambassadeur y residant pour le Roi d'Espagne; de laquelle j'écrivis au Roi par ma lettre du 3. de Septembre de l'année passée. Il fe faut garder, comme vons sçavez trop mieux. de certains raporteurs mal contens de ceux de

est un vice austi contraire à & aimer de faux. Un Mila prudence , que la trop niftre d'Etat doit se servir grande crédulité. Car la dé- de la désiance comme d'un hance , quand elle va trop remede , & non pas comme loin's fait perdre autant de d'un poilon. yrais amis , que la confian-

1 Etre trop soupçonneux, ce indiscrete en fait admetre

#### \*80 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

qui ils parlent, qui, sans coter rien de particulier, médisent des gens en général, interpretant en mauvaise part tout ce qu'ils font , & présumant de voir jusques en leurs cœurs & pensées. Comme que ce soit, s'il s'aperçoit qu'on ait mauvaise opinion de lui , cela n'aportera rien de bon aux afaires & fervice du Roi : & ces flagorneurs auront fait un grand déservice à S. M. & même d'autant qu'avant qu'on l'ait changé, il ne se pourra faire, qu'il ne se passe beaucoup de tems.

L'ordinaire de Lion, qui arriva en cette ville le 13. de ce mois , m'aporta une lettre du Roi, contrefignée de vous, du 23. de Septembre, par laquelle S. M. commande, que fans nous arrêter à ce qu'elle avoit écrit dernierement pour Monsieur l'Évêque de Noyon , touchant l'Abbaye de S. Quentin de Beauvais, nous ayons à nous employer, pour en faire dépêcher les Bulles & provisions Apostoliques en faveur de Jean de Balfac, Abbé d'Evron. En quoi S. M. fera très-volontiers obéie, & y a-t-on jà commencé à rravailler.

Nous avons ici avis, que le Duc de Savoye a mis és mains des Espagnols toutes les fortes places de Savoye, & qu'il étoit après à en envover encore à Nice; & l'a fait avant que le Comte de Visque fût arrivé à lui ; & après néanmoins avoir fçû ce que ledit Comte avoit obtenu du Roi. En quoi, outre qu'il a continué la mauvaile foi en négociant, il a montré combien il se sent coupable envers le Roi & la France; & que la haine, qu'il porte à l'un & à l'autre, & le desir ardent, qu'il a de mettre les deux Rois en guerre, lui a ôté le fens, & la connoiffance du tort, qu'il se fait à lui-même, & à ses. enfans, & à ses sujets présens & à venir, qui en haïront sa personne tant qu'il vivra, & sa mémoire après la mort à jamais. Quant à nous . cela ne nous fera possible pas si dommageable, comme il pense & veut : car au pisaller, quand la Savoye demeureroit au Roi d'Espagne, il elt vrai, que nous aurions un voifin plus puilfant : mais aulli l'aurions-nous moins perfide moins éhonté, moins remuant, & moins téméraire: & sa grande puissance serviroit à nous rendre plus cauts & avifez, & à nous mieux tenir fur nos gardes, non feulement en cette frontiere-là, mais auili plus avant dans tout le Royaume; & non seulement és choses de guerre & d'armes, mais aufli au Gouvernement civil & politique, qui auroit besoin d'une bonne réformation. Comme il pourroit être aussi, que par ce voisinage l'Espagnol en seroit plus retenu envers nous, audi-bien comme il fera plus haï des Savoyards, & des Nicards, que ce bât blessera à bon escient jusques aux os, & les contraindra un jour d'implorer l'aide des François, & de se joindre à eux, pour se délivrer de cette tirannie. Et cependant, si la chose est bien conduite de notre part , le Roi d'Espagne , qui defire la continuation de la Paix, commeelle lui est très utile, & grandement nécessaire, se pourra servir de ces forteresses, comme d'une forte bride, pour garder le Duc de Savove de rompre la Paix, & de faire ci-après les escapades, qu'il a faites ci-devant. Et ainsi sera advenu. par la providence & juste jugement de Dieu, que cet homme, qui seul, avec son Comte de Fuentes cherchoit de mettre aux mains ces deux Rois, & qui a pensé donner au Roi d'Espagne des gages de sa sidélité envers lui, & de sa hai-

ne implacable contre les François, se trouvera avoir, contre son intention, donné des gages & affurances de Paix entre les deux Couronnes; & se sera lui-même mis les fers aux piez. & les menotes aux mains 2, pour ne pouvoir plus faire le fol & enragé, comme il a fait autrefois, & naguere en cette action même, qui a donné occasion à ce mien propos, auquel il est tems que je mette fin.

Le Pape avec tout le College des Cardinaux a fait ce matin une procession depuis l'Eglise de la Minerve jusques à celle de l'Anima, pour le récouvrement, que les Chrétiens ont fait sur les Turcs de la ville de Bude en Hongrie, dont la nouvelle lui vint hier; comme Monsieur l'Ambassadeur, qui austi a été à ladite procession, & au Te Deum, & à la Messe, que le Pape a dite en ladite Eglise de l'Anima, vous en pourra donner avis plus particulier. Et je finiral ici la présente par mes bien humbles recommandations à votre bonne grace, en priant Dieu qu'il vous donne, &c. De Rome, ce lundi 21. d'Octobre 1602.

les Princes se ruinent euxmêmes , à force de vouloir nuire à leurs voifins. Tant Dieu se plast à consondre & à renverfer les desseins de ccut, qui fe confient trop en leur habileté, comme faifoit ce Duc de Savoye, qui

2 Il arrive fouvent, que se piquoit d'etre le plus grand Politique de son tems. Les peuples font le jouet des Princes , & les Princes celui. de Dicu, qui les humilie par les mêmes moyens, dont ils fe fervent pour leur agrand dissement.

# LETRE CCCXXVII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY. .

MONSIEUR, La lettre, qu'il vous plût m'é-crire le 21. d'Octobre me fut renduë le 8. de ce mois, avec la réponse du Roi au Comté Giulio Pepoli; & avec les deux lettres de Sa Maiesté à Monsieur l'Ambassadeur, & à moi, en faveur du sieur Giuliano de' Medici : de toutes lesquelles je vous remercie très-afectueusement, ayant envoyé à Bologne celle, qui s'adrefloit audit fieur Comte Giulio, avec une mienne, & montré audit fieur Giuliano la faveur & honneur, que le Roi lui avoit fait, dont il se sent grandement honoré, & obligé à Sa Majesté & à vous. Aussi verrons-nous Monsieur l'Ambassadeur, & moi, de nous en prévaloir aux ocations.

Par le précédent ordinaire je répondis à ce que vous m'aviez écrit du retardement du voyage en cà de Monsieur le Cardinal de Joyense, & vous disois entr'autres choses, qu'il me sembloit avoir grand'-raifon, en ce qu'il desiroit aporter des effets prélens au lieu de promesses de futur à ceux qu'on veut acquerir par-deçà au fervice du Roi. En laquelle opinion je perfifte toujours.

Quant aux deux affaires, de la dispense de Monsieur le Duc de Bar, & de l'expedition de l'Evêché de Troyes pour M. Benoît, l'indifpolition du Pape depuis environ un mois a été cause, qu'il ne s'y est pù rien faire. A présent qu'il est guéri, nous les poursuivrons; combien que je ne sçai plus bonnement ce que nous

pourrons faire quant au premier , auquel je confesse ingenûment mêtre trompé , non pas en ce que j'ai toujours dit & soutenu , que le Pape pouvoit & devoit accorder cette dispense ; ( car tant plus je vais avant, tant plus je le crois & men afsire ) mais en ce que je vous ai écrit plusieurs sois , que si le Pape mettoit cet afsire en une Congregation , nous l'emporterions estimant , que chacun opineroit comme il devoit. Mais il est advenur contre mon esperance, de quoi je ferai, & ai déja fait mon prosit, pour ne plus massurer de rien , qui dépende de l'arbitre d'autrui, quelque juste & raisonnable qu'une chose soit.

II me semble, que le Roi a fait une bonne chose d'avoir aprouvé l'élection de Dom Pietra-Paulo, Abbé de S. Honorat de Lerins en Provence; & que cela aportera à S. M. grande lostange en cette Cour, & en toute la Congregation de S. Benoît : comme je crois aulii, que cette aprobation ne préjudiciera en rien à la sureté de ladite Isle. Car outre què cenx decette nation, & mêmement élûs à telles Prélatures par les Chapitres généraux, ne sont irien moins foigneux & ponrovans que les nôres, ils ont encore le même interêt, que ladite Isle soit préfervée de troubles; & que leur tranquillité & leurs biens & revenus leur soient conservez.

J'aireçu lettres du Roi, de la Reine, de vous, & de M. de Sillery en faveur de M. Garnier<sup>1</sup>, nommé à l'Evêché de Montpellier, à ce qu'if foit exemt de payer les droits en tel cas d'us & accoûtumez. J'efpere, que nous ferons quelque

<sup>1</sup> Dom Jean Garnier, Il mourut au mois de Sep-Bourguignon du Diocefe de tembre 1607. Langres, Moine Bénédictin.

chofe pour lui, atendu ses qualitez de Religieux, Docteur en Théologie, & Prédicateur du Roi, & l'état & condition de la Cité de Montpellier pour le regard de la Religion : outre le respect, qui est dù aux recommandations de leurs Majestez & aux vôtres.

On a écrit de Paris, que le Roi étoit follicité de rappeller tous les François, qui étudient aux Colleges des Jésuites hors la France : sur quoi j'ai voulu ajoûter ce mot à la présente, pour vous dire, que comme je crois que S. M. ne se laissera point aller à cette demande; aussi croisje, que telle chose ne seroit aujourd'hui à propos, après que le Pape a fait si longue instance pour la restitution des Jésuites; & que S. M. lui en a donné l'intention que vous fçavez. Et quand cela auroit à se faire, j'estime qu'il le faudroit diferer & remettre à quelque tems plus oportun, que le faire à présent, que S. S. s'ofenseroit de telle innovation, les chofes étant encore pendantes & non du tout résolues.

J'ai été très-aife de la prompte volonté, que le Roi a montrée de faire du bien à mon fecretaire, dont je vous avois écrit par la lettre de ma main du 23. de Septembre; & vous remercie bien humblement de l'aide, que vous nous y voulez prêtez, vous fupliant de toute mon afection, qu'il vous plaife vous en souvenir, & croire, qu'outre que ce bien sera très-bien employé, je le metrai au rang de ceux, qu'il vous a plû me procurer à moi-même; & le reconnoîtrai de la même gratitude & fervice envers S. M. premierement, & puis envers vous, & les vôtres, toute ma vie. A tant, &c. De Rome, ce 18. Novembre 1602.

### LETRE CCCXXVIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIBUR, Je reçûs le 20. de Novembre la lettre, qu'il vous plût m'écrire le 2. après que vous eûtes reçu la mienne du 7. d'Octobre, par laquelle je vous rendois compte du fuccès de la feconde Congregation, qui avoit été tenuë sur la dispense du mariage de Madame, fœur du Roi, avec Monfieur le Duc de Bar ; & ai trouvé en votredite lettre toutes chofes conformes à la résolution, que Monsieur l'Ambassadeur, & moi, primes après que je vous eûs écrit ladite lettre du 7. d'Octobre, comme vous aurez vû par la mienne fuivante du 21. dudit mois. Puis donc que nous fommes trouvez d'accord en tout, & par tout sans avoir fcû les uns des autres, je ne vous en écrirai autre chole pour le préferit, & me remettrai à mondit fieur l'Ambafiadeur de vous écrire ce peu qui s'y est passé depuis entre le Pape & lui.

Outre votre lettre, j'en ai reçu un autre du Roi du 29. d'Octobre, par la voye de M. de Freîne-Canaye, Ambasiadeur pour 6. M. à Venise, touchant la pension de 400. écus que S. M. a donnée à un fils du Comte Guippe Posto, depuis le déceds du seur de Camille de la Croix, auquel elle avoit été destinée; laquelle je ne manquerai de faire expedier ensemble avec l'Evéché de Montpellier. Cependant, je louë grandement cette liberalité de S. M. & m'assimate, qu'elle tournera auservice & réputation de S. M. en ces quartiers-là. Ledit sieur Comte Giusppe, est mon ami depuis 18, aus en çà, que

feu Monseur de Foix i fit son premier voyage à Rome au commencement de l'an 1574. de façon qu'outre la publique consideration du fervice du Roi, jesuis en mon particulier très-aise du bien & honneur, que S. M. lui a fait, & serai ci-après de toute autre chose qu'il vous plaira faire en sa faveur.

La derniere matiere consistoriale que j'ai expediée en Confiftoire a été l'Evêché de Sarlat pour un fils de M. de Gaulerac 2, neveu de feu M. de la Mothe-Fenelon 3, que vous & feu Monsieur de Foix avez aimé grandement ; comme de ma part je l'ai fort révéré, & avois bonne part en ses bonnes graces : de quoi je me suis fouvenu en cette expedition, & en a été bon besoin. Car sans la particuliere diligence & afection, que j'y ai aportée, il eût falu que le nommé, pour être expedié dudit Evêché, eut atendu l'âge entier de 27. ans, porté par les Concordats, fur le défaut duquel je l'ai fait dispenfer, ponobstant que le Pape eut dit, il y en a environ trois ans, qu'il ne donneroit plus de telles difpenses: & fut ledit Evêché proposé & expedié au Confistoire le 27. Novembre dernier : de quoi je vous ai voulu rendre compte, pour l'opinion que j'ai euë, que vous en seriez bien aise, quand ce ne seroit que pour la considera-

n Il parle de Paul de Foir, mort Archevêque de Toulouse, & Ambassadeur à Rome en 1584-

2 Louis de Salignac, fils d'Armand de Salignac, & de Judith de Baynac; neveu & successeur d'un autre Louis, & petit neveu de François de Salignac, de la Mothe-Fencion: tous trois fuccefivement Eveques de Sarlat. Il fut facré à Rome par le Cardinal de Bevilaqua, 3 Bertrand de Sailgnac, Seigneur de la Mothe-Fencion, Vicomte de faint Julien, Chevalier de l'Ordre de Saint-Efpris.

188 LETRES DU CARD. D'OSSAT, tion de la bonne mémoire dudit seur de la Mo-

the-Fenelon.

M. Marchalari., qui s'est arrêté à Venise depuis son retour de France, n'a écrit de ladite ville, & fait parler ici par un Cardinal, asin que j'écrivisse en Cour en sa faveur, pour l'esse de certaine pension qu'il a obtenué du Roi. Je lui ai répondu, que je vous en écrirois, comme je fais à présent, pour ne lui manquer point de parole; mais que je l'avisois, que pour une autre fois, & pour cette-ci encore, il regardât de se fervir de quelque autre, d'autant que je n'étois apre intercesser en maiere de faire payer des pensions, pour cause, que je ne lui pouvois dires. C'est que je n'ai pas voulu qu'il sçut que jai asse a faire à être dresse de mienne 4, &c

4 M. de Rosny avoit le cour bien dur, d'en user se mat envers un Cardinal, qui rendoit de fi grands fervices au Roi, à l'Etat, & à tous les François, qui avoient à folliciter des expeditions de bénéfices, ou d'autres graces , à la Cour de Rome. A quoi atribuer cette averfion , ou cette antipatie, finon à la difference de Religion; car il étoit huguenot endurci : ou à la jalousie, qu'il avoit de Monfieur de Villeroy , le principal auteur de la fortune du Cardinal d'Offat ; ou à quelque haine fecrete, qu'il portoit au Cardinal même, pour les conseils qu'il donnoit au Roi, de foulager fon panure peuple, de moderer

les impôts, de remedier aus spreffiens , & de faire ceffer les plaintes & les murmures de la Noblesse mal contente. des Eeclessastiques mal menez & deconfirtez , & du Tiers Etst trop finle. Confeils , qui de tout tems ont bleffe les oreilles des Surintendans, dont l'atribut caracterittique est d'être impitoyables. A quoi quadre bien le portrait, que Mezeray fait de M. de Rofny , qui, felon lui, avoit la negative fort rude . fort impenetrable aux prieres & aux importunitez , se chargeoir hardiment de la haine des refus, & fe bouchoit les oreilles aux plaintes & aux reproches , fans fe foucier d'autre chofe , que de trous

en fuis en arriere. Moins ai-je voulu qu'il (ôtt., que Monsieur de Rosiny n'a point seudement répondu à la lettre, que je lui en ai écrite 3; & que je me suis abstenu de demander à Monsieur de Bethune son frere, s'il avoit eu réponse à celle qu'il lui avoit écrite pour moi, de peur de le faire rougir; mon naturel étant d'épargner mes bons seigneurs & mes amis en tout ce que je puis. A tant, &c. De Rome, ce 2. Décembre 16021.

ver de jour en jour de nouxiliaire de ce grand homme. veaux fonds. Quoi qu'il en 5 La raifon , pourquoi foit , M. de Rofny devoit M. de Rofny ne répondoit bien au moins traiter un peu point aux lettres du Cardiplus humainement notre nal d'Offat , étoit probable. Cardinal , par raport à M. ment, qu'il ne vouloit pas de Bethune , qui , fe trou-'lui donner le titre de Monvant alors Ambassadeur à feigneur , ne le regardant Rome, avoit grand befoin que du côté de la naissance. des avis, & de l'esprit au-

# LETRE CCCXXIX.

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Votre lettre du 17. Novembre me fur renduë le 5. de ce mois, au commencement de laquelle j'ai vû comme le Roi avoit trouvé bon, que j'eusse conforté Monseur l'Ambassadeur à n'accepter point la résolution prise en la Congregation tenuë sur la difipense du mariage de Madame sa sœur, avec Monsieur le Duc de Bar, a insi que je vous avois écrit par ma lettre du 21. d'Octobre; & me commande de continuer à faire en ce fait tout ce qui me sera possible. A quoi j'obésria très-volonsier, à tout autre commandement qu'il plaira

à S. M. me faire. Monsieur l'Ambassadeur, par mon avis, a fait instance au Pape, qu'il plût à S. S. lui faire bailler par écrit les raisons, pour lesquelles on prétendoit qu'elle ne devoit point nous accorder cette difpense; & a si bien continué cette poursaite, qu'enfin le Pape les lui abaillées : & nous fommes après à les voir, & faire voir par des personnages doctes & confidens, pour puis après en déliberer ensemble, & y répondre de commun avis. Et s'il ne tenoit qu'à y faire de bonnes & suffantes réponses, nous l'aurions. bientôt gagné. Mais il y a en cette affaire je ne fçai quel chancre malin & envenimé, duquel non seulement la guérison est fort dificile, mais aussi la cure : & outre que la condition de la conversion préalable est en soi fort favorable, il femble encore d'ailleurs, que les Princes de Lorraine s'en contentent, foit par leur facilité; ou plutôt pour le deflein, que je vous cotai en ma lettre du 21. d'Octobre. Car le Pape avant sur ce voulu avoir l'avis de Monsieur le Cardinal Bellarmin , bien qu'absent de cette Cour , ledit sieur Cardinal a écrit entre autres choses, que lorsque Monsieur le Duc de Bar fut en cette ville, ledit Seigneur Duc lui dit plus d'une fois , qu'il se contenteroit de la dispense ainsi conditionnées, à sçavoir, qu'il n'en mat point que Madame ne fut préalablement convertie : & le fieur. Baretti étant nouvellement arrivé ici de Lorraine, envoyé par Monlieur de Lorraine, & par Monsieur le Cardinal son fils, & m'étant venu voir, me dit la semaine passée, qu'un jour parlant avec Monsieur de Lorraine, & lui difant qu'à peine auroit-t-on jamais la dispense qu'à cette condition que Madame se feroit auparavant catholique: Monsieur de Lorraine lui répondit, qu'il s'en contenteroit de cette facon : & ledit Baretti continuant ce propos me dit luimême, qu'il feroit d'avis, que nous acceptafsions la dispense en la façon que la Congregation avoit avisé de la donner. Or je vous laisse à penser, si ceci étant sçu du Pape, & des Cardinaux de la Congregation, (comme ils sçavent déja ce que Monfieur le Cardinal Bellarmin en a écrit; ) ils feront d'avis de rabatte ladite condition, avec ce que sans cela ils étoient déja portez d'eux-mêmes à ladite condition, qui de foi est très-favorable & très-équitable. Il v a encore un autre mal à craindre en ceci : c'est qu'eux montrant de ne trouver mauvaise ladite condition, & nous la refusant tout à plat, quelques malins pourroient remettre sus une calomnie, qu'ils ont autrefois publiée, à sçavoir, que Madame feroit jà convertie, si le Roi eut montré de le vouloir à bon escient : jaçoit que le Pape n'aura point cette, opinion, ayant témoigné de sa bouche, lorsqu'il assembla les Cardinaux de cette Congregation, que S. M. avoit fait tout ce qu'elle avoit pû pour la conversion de Madame fa fœur. Tant y a qu'un Cardinal, arrivé à Rome depuis peu de tems, me dit quatre jours y a., qu'il avoit oui tenir ce langage du Roi, dont il lui déplaisoit. Ledit Baretti m'a dit n'avoir aucune charge de cette afaire, & qu'il en lairroit faire le fieur de Beauvau, fans s'en mêler aucunement. Je lui dis, que le Pape lui en pourroit demander, & qu'il avisât en ce cas. de ne point ôter à S. S. l'esperance, que nous lui donnions de la conversion de Madame, movennant que S. S. nous accordat la dispense pure & fimple. Ce qu'il me promit, & me l'a senu : car S. S. lui en ayant demandé fon avis

il répondit si bien , qu'elle hui enjoignit de le mettre par écrit, & de le lui porter à la prochaine audience , comme il a fait. Je l'avertis de ce que deflus, pour ce que s'il y a moyen de Eaire changer d'avis aux Cardinaux , qui ont opiné contre la dispense, c'est l'esperance de la conversion : & feroit bon , que Madame la donnât de plus en plus : & encore meilleur , qu'elle fit la convertion tout-d'afait. J'ai fait sçavoir audit sieur de Beauvau le foin , que S. M. a de cet afaire , & avec combien d'afection elle commande de nous y employer. Dont, outre l'aise qu'il en à reçu , il m'a dit , qu'il rendroit compte à fes Princes.

J'ai vû en la lettre du Roi, & vôtre, à Monfreur l'Ambaffadeur, ce qui avoit éré découvert de ces maudites & déteffables con pirations : ce qui m'a confirmé de plusen plus en l'avis, duquel je vous écrivis que j'étois, par ma lettre du 4. de Novembre, & duquel je ne pourrois me départir jamais. Bien loué-je grandement, qu'il n'en foit parlé finon aux deux, que vous nomnez par ladire lettre: & Monfieur l'Ambaffadeur & moi n'en avons point ufé autrement, & n'en uferons ci-après, pour les mêmes confiderations, que vous m'exe grepréentées.

Le Comte de Verruë, Ambaliadeur de Monfieur de Savoye, me vint voir un jour de la femaine passe, en mayant dit certaines choses, dont son Altesse s'est plainte au Pape des Ministres du Roi, (desquelles Monsieur l'Ambalfadeur vous écrira) me requit de vous prier d'aider à son sis à conserver son bon droit au Prieuré de S. Jean lez-Geneve. Je serai toujours d'avis, que justice foit faite, tant au serviteur, qu'au Mastre, non seulement pour le commun devoir, que tous les Princes y ont; mais aufit pour ce que la justice bien administrée aux étrangers, aporte à ceux qui la font une particuliere réputation & loitange és nations lointaines : & m'affire, que le Roi, & tous les feigneurs de fon Confeil, l'entendent ainsi, & beaucoup mieux. Plût à Dieu que les Etrangers s'abstinfent aussibien de nous malfaire. Mercredi, 11. de ce mois, sur expedié en Consistoire l'Evêché de Montpellier, avec les deux pensions, que le Roi avoit commandées. A tant, je me recommande bien-humblement, &c. De Rome, ce 16. de Décembre 1602.

## LETRE CCCXXX.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

On Sieur, Par la lettre, qu'il vous plût m'écrire le 4. de ce mois, laquelle je reçûs avant-hier; j'ai vû, comme le Roi avoit pris en bonne part ce que je vous avois écrit par la mienne du 4. de Novembre, fur la paix & afection, qui fe doit attendre du côté d'Efpagne, & de Savoye. Et voudrois, qu'il plût à Dieu m'infpirer quelque chofe, qui pût tourner au fervice & conrentement de S. M. & au bien de fon Royaume, comme il y a drellé ma volonté & dévotion, & toutes mes penfées & intentions.

si le Maréchal de Botillon prend la route d'Hollande, comme quelques-uns efliment, il est certain, que les Espagnols & Savoyards diront ce que vous avez prévû, & qu'il sera befoin, que le Pape soit par nous prévenu à tems, & informé de la vérité. Je voudrois que nous

Tome F.

en fultions-là, si ledit Maréchal ne peut être atrapé avant que fortir de la France, où je le craindrois plus qu'en Hollande, n'étoit la vigilance & vitelle du Roi, qui, à mon avis, n'aura donné loisir audit Maréchal de faire foulever ceux de la Religion; ains l'aura atteint & renfermé, avant qu'il air pût tramer les pernicieux delleins 1 : comme vous sçavez que les remedes de rels mouvemens consistent principalement en la diligence de les prévenir & devancer. Qui est ce pous que j'avois à répondre à votre lettre du 4-de ce mois.

Au demeurant, les Espagnols nous ontbien devance à bon escient au fait des pensions, dont vous déliberez, si long-tems, y a, par-delà, comme vous entendrez par la dépêche de Monsieur l'Ambassadeur. Et à la vérité ils nous sur-passent en cela, & nous surpasseron à l'avenir, autant comme le Roi les surmonte en vraye vegeu & valeur. J'avertis dernierement Monsieur l'Ambassadeur, comme le Pere Personius, Jénite Anglois, partial du Roi d'Espagne, avoir sie avis, qu'on Prêtre Anglois, Chanoine de l'Egisse du Mans, a peslé Otien, lequel a un frere és Pays-Bas, au service des Archiducs, étoit allé, par commandement du Roi, vers sondit frere, & lui avoit tenu propos touchant la suc-

r Ce Maréchal ayant & vor rempé dans la confipriation contre de Biron, paffa à Geneve, feroit & de là en Allemagne, met d'où il écrivit au Roi en me de ces termes: De me trouver devant votre face; ce ne feroit pas affurance au témeder l'ité , ce feroit forceantie, mort.

& voguer fans vent du nort contre vent de marée : ce feroit méprifer l'avertiffement, que l'Esprit de Dieu me donne par la bouche du plus fage Roi qui ait été, quand il dit, que la colere des Rois est messagere de mort. eession au Royaume d'Angleterre, après la mort de la Reine; & que ledit Personius Tçavoit tout ce que ledit Chanoine avoit dit à fon frere, & ce que son frere lui avoit répondu. De quoi Monfieur l'Ambassadeur vous aura donné avis. A quoi j'ajoûterai à présent, n'ayant eu tems de le lui dire , que ledit Chanoine a envoyé andit Personius la copie d'une lettre, que vous lui écrivites de Fontainebleau le 9. de Novembre dernier : laquelle copie j'ai vûë , à telles enseignes qu'il y a en substance, que vous aviez dit au Roi les propos, qui s'étoient passez entre vous & lui; & que S. M. avoit eu à plaisir de les entendre : comme aussi reconnoissoitelle, que c'étoient choses qui se devoient acheminer par l'entremise & autorité du Pape; ausquelles aussi S. M. aporteroit de sa part tout ce qui seroit du devoir d'un Roi Très-Chrétien, & de raison & justice ; & que S. M. trouveroit bon , que ledit Chanoine se retirât au Mans , jusques à ce qu'il seroit tems de le metre en besogne. C'est le Pere Personius même, qui m'a fait voir cette copie, desirant grandement qu'il se dresse un traité par-deçà entre le Pape, le Roi, & le Roi d'Espagne, pour convenir enrre eux d'un personage catholique, qui doive regner en Angleterre après la Reine ; foit le Roi d'Ecosse, en cas qu'il se fasse catholique, dit-il; soit un autre: & pour s'acorder aussi des moyens d'y porter & avancer celui, dont ils auront convenu : & me vouloit perfuader par ladite copie, que le Roi s'y montroit disposé; de quoi il louoit fort S. M. Vous scavez ce que je vous ai écrit de cette matiere autrefois . & pourrez juger à quoi cela peut tendre. Si les choses se devoient passer de bonne soi en cette négociation, sans autre respect que de la Resigion Catholique, & du bien du Royaume d'Angieterre, & de la commune sireté & satisfi. Étion des vossims, & de la paix & repos universe de la Chrétienté; je la lourérois grandement: mais d'atendre du cêté d'Espagne cette bonne foi, & ces seuls respects, il mét fort discile, pour ne dire imposible. Je vous en laisse le jugement, & ensemble, de combien il se faut fier dudit Chanoine Anglois: & prie Dieu, qu'il dresse toutes choses au mieux, & qu'il vous donne, Monsseur, & c. De Rome, .ce 30. de Décembre 1602.

# ANNEE'E M.D. CIII.

# LETRE CCCXXXI

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, Depuis ma derniere du 19. du méme mois, le commencement de laquelle m'a grandement confolé, par la prudence, justice, générofité, copfiance, & ferremét du 18.1 qu'un a plu m'y reprefenter sur ces dernieres confpirations & mouvemens. Je prie Dieu, qu'il lui faile la grace de les éteindre du tout bientôt, & de remetre son Royaume en état tranquile & affuré, non senlement pour lui; mais aussi pour toute sa posservie.

L'afaire de la dispense de Monsieur le Duc de Bar étant aux termes que nous vous avons écrit, la presse & follicitation extraordinaire,

que Madame desire, n'y est point bonne; & vous même l'avez ainsi jugé par la premiere dépêche, que vous nous fites après avoir sçû la réfolution de la derniere Congregation. Outre ce que je vous écrivis par ma lettre du 16. de Décembre, que Monlieur l'Ambaffadeur, & moi, étions après à répondre par une nouvelle écriture à tout ce qui a été dit ci-devant contre ladite dispense; il nous faut trouver encore quelque autre moyen de faire revenir les Cardinaux, qui ont été de contraire opinion. Or ne reviendront-ils jamais, fans qu'on leur propose quelque choie de nouveau, qui n'ait point été dit auparavant. L'esperance de la convertion de Madame feroit un des plus propres moyens; ausli l'avois-je touché en mes écritures : mais ils ne la peuvent concevoir, ains fondent leur opinion principalement fur la pertinacité, qu'ils présuposent être en elle. Nous tâchons à leur ôter de l'esprit peu à peu cette mauvaise impresfron , & à leur imprimer l'esperance de ladite conversion: A quoi, Madame, qui a si grande: hâte, nous devroit aider, ou, pour mieux faire : user elle-même du remede qu'elle a en sa main, & metre à son aise soi même, Monsieur fon mari, & toute la Mailon & pays de Lorrraine, & le Roi, le Pape, & tous les Catholiques .. Que si elle-même, pour avoir sa fin & intention, & pour le falut de son ame, ne peur s'acommoder au consentement universel de l'Eglife Catholique, le Pape estime avoir encore moins d'occasion de faire servir son autorité & la dignité à l'apetit & à l'erreur d'une femme, contre l'avis de la plûpart d'une Congregation, & en danger d'en être calomnié, & mis en gran-

brement pour la vérité, & pource que les autres nous le difent ainfi par-deçà; & pource que je fiçal en ma conficience, que j'ai fait en cet afaire tout ce dont je me fuis pû avifer, & y fais encore tous les jours, & fuis déliberé d'y faire à l'avepir mieux que jamais, s'il me lera possible. Mais il n'y pourroit avoir rien qui achevât plutôt de ruiner cet afaire, que la presse & la hâte.

Avec votredite lettre étoit un mémoire des Religieux François, qui font au Monastere de S. Honorat de Lerins', lequel j'ai bien confideré: Et comme je crois une partie du contenu, aulli ne puis-je croire le tout, celui qui l'a composé montrant assez, par son stile, trop d'envie, de jalousie, d'aigreur & d'animosité. Tant y a que j'en veux parler aux Superieurs de cette Congregation, & leur spécifier ce qui me semble plus vraisemblable, & leur remontrer, combien il leur importe d'y donner ordre au plutôt. Je me garderai bien de leur montrer, que ces plaintes viennent desdits Religieux François ; mais nous ne sçaurions empêcher que le foupcon ne tombe fur eux. Quand j'aurai parlé ausdits Superieurs, & entendu ce qu'ils me répondront, j'y verrai plus clair à vous servir de avis que vous me demandez.

Quant aux déclamations, qu'on dit avoir été faites au Collège des Jéfuites de Dole, je m'en émerveille bien fort, & ne Îçai qu'en croîre. Lors même que je vous ai écrit avec plus de diligence pour la reflitution des Jéfuites en France, je vous ai protefté, que je ne fus jamais enamouré d'eux; & que ce que j'en faifois écoit pour l'opinion, que j'avois qu'outre le bien qu'ils pourroient aporter à la Religion Catholique, & aux lettres & Içjences, l'eur rapel donneroit company de l'entre production de l'entre de l'

tentement au Pape, & bon nom & réputation au Roi. Maintenant, après avoir confideré plufieurs chofes, que j'ai lues & oures d'eux, je vous déclare, que je ne veux plus me mêler de leur fait; & que je mêre remets une fois pour toutes à ce que S. M. & fon Confeil, jugeront être pour le mieux. Et ainfi ai-je répondu à votredite lettredu 15, Décembre.

Au demeurant, Monsieur le Cardinal San-Marcello m'a dit avoir refulé la pension, qui lui. avoit été présentée par l'Ambassadeur d'Espagne, & qu'il avoit dit à Monsieur le Cardinal Aldobrandin, que non feulement il ne lui en demandoit point fon avis; mais que quand il lai commanderoit de la prendre, il ne lui obsiroit point. Monsieur le Cardinal Visconti m'a dit aussi, qu'il ne la prendroit point 1, me récitant les paroles, dont il vouloit user en la refusant, que j'ai trouvées très-fages & modestes. Ausli est-il personage très-sage, très-entier, & magnanime. Le Pape a répondu à ceux, qui lui en ont parlé, qu'il s'en remetoit à eux, fans se laisser entendre, s'il trouveroit bon ou mauvais, qu'ils la priffent 2: ce qui leur donna à penser, qu'il trouveroit mauvais s'ils la prenoient, & leur a mis le cerveau à parti. De façon que peu l'oserons prendre : de quoi nous serons éclaircis

I Le Cardinal Visconti s'atendoit alors à être envoyé Légat en France, pour le batème du Dauphin. Esperance, qui lui fit resuser la pension des Espagnols.

<sup>2</sup> Il est certain, que Clément VIII. desiroit en son ame, que ses Créatures ne

prissent point d'engagement avec le Roi d'Espagne: mais il se gardoit bien de s'en expliquer, de peur d'osenfer ec Roi. & se shinitres, qui n'étoient déja que trop persuadez de sa partialiée pour la Couronne da France.

dans peu de jours, & vous en serez avertis par

même moven.

Sur la nouvelle, qui est venue de l'entreprise fe du Duc de Savoye fur Geneve 3, j'ai fait voir à Monfieur l'Ambassadeur la dépêche, que le Roi me fit le premier de Mai 1601, en laquelle il y a un article bien long, par lequel S. M. montre bien amplement, que cette ville est comprise en la Paix de Vervin 4.

le viens du Confiftoire, où le Cardinal Bandini m'a dit, qu'il avoit refusé la pension, qui lui avoit été offerte, & dont il avoit pris tems à déliberer: & ai entendu d'autres, que pas une des Créatures de ce Pape n'en prendroit point, quoi que ce fût des autres; desquels le Cardinal Pinelli l'a refusée, comme je sçai de l'Ambassa-

3 Cette entreprise du Duc de Savoye se fit au mois de

Décembre 1602. 4 Le Duc prétendoit, que Geneve n'étoit point comprise au Traité de Vervin . parce qu'elle n'y étoit pas nommée ; & le Roi foutenoit , qu'elle y étoit fuffifamment exprimée fous ces mots: Meffieurs des Cantons des Ligues , & leurs Alliez, personne n'ignorant , que cette ville & fes habitans font alliez & combourgeois des Cantons de Berne & de Soleure. Et le Duc scavoit très-bien , que c'étoit feulement par respect envers le Pape, qu'on avoit omis le nom de Geneve, comme odicux au Saint Siege. C'eft pourquoi il fut dit expresse-

ment dans le Traité, que les Cantons firent avec le Duc au mois de Juillet 1603. que Geneve étoit comprise en la Paix de Vervin. Mais cette déclaration ne l'empêcha pas de vouloir faire en 1621. une seconde entreprise sur-Geneve : & s'il ne l'executapas, ce fut parce que les. Cantons Protestans , ayant. deviné son dessein, au premier avis qu'ils eurent de l'envoi de la Milice du Milanés en Savoye, pourvûrent fi promptement, & & bien, à la défense de Geneve , que le Duc perdit. toute esperance de prendre. cette ville, & donna parole aux Vénitiens de ne la troubler jamais.

A'NNE'E M.D. CHI. 2011 deur de Toscane, auquel ledit Pinelli l'a dia. A tant, &c. De Rome, ce 13. Janvier 1603.

### LETRE CCCXXXII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

# ONSIEUR, Outre la lettre, que je viens Monsteur, Outre la lettre, que je viens de vous écrire en réponse de la vôtre du 15. de Décembre, je vous ferai cette ci à part, pour vous dire que M. de la Varenne a envoyé au sieur Rabi une dépêche du Roi, où il y avoit une lettre pour le Pape, une pour Monsieur l'Ambassadeur, & une pour moi; & le prie d'avoir soin de ladite dépêche, & de prendre la peine de retirer l'expedition, que le Roi desire de S. S. & la lui adresser à lui de la Varenne, &. en fon abfence à Puypeyroux, fon commis. La lettre, qui s'adresse à moi, est du 25. de Novembre, contrefignée Ruzé, & contient en fomme, que S. M. a résolu de lever sur les bénésices de Brefle, Bugey, Valromey, & Gex, la fomme de trente-lix mille livres en trois années consecutives, en la même façon, que faisoit le Duc de Savoye; & defiré que cette levée foit aprouvée & autorifée de N. S. P. le Pape; & que S. S. lui en octroye & fasse délivrer un bref : & me commande de le fervir en cela. À quoi Monsieur l'Ambassadeur, & moi, sommes tout prêts. Mais pour l'importance & dificulté de la chose, nous avons pensé de diferer jusqu'à ce que vous nous ayez avertis, si le Roi est bien informé au yrai, que le Duc de Savove levoit telle fomme sur lesdits bénéficiers , par permisfion du Pape. Car s'il la levoit , S. S. ne peut trouver mauvais, que le Boi: la veaille lever;

ni lui en refuser honnêtement la permission ja acordée au Duc; & nous en pourrons parler plus hardiment. Mais si le Duc ne la levoit point, il nous en faudra parler plus cautement; ains s'il plaisoit au Roi, il seroit possible meilleur, queiS. M. nous commandât de n'en point faire instance, & s'abstint de faire telle levée sur de nouveaux fujets, non encore si bien incorporez & consolidez à la Couronne, comme ils seront avec le têms, pour ne leur faire regreter leur ancien Maître, & ne donner ocasion au monde de croire & de dire, que lesdits quatre païs étoient de meilleures condition fous le Duc de Savoye, qu'ils ne sont à présent sous le Roi de France. Joint que le feu Duc de Savoye, & cettui-ci, ont tant impolé & exigé sur leurs sujets, & que tout autre Prince, qui leur aura fuccedé en quelque partie que ce foit de leurs Etats, se peut contenter d'en prendre autant. Sur quoi nous atendrons ce qu'il vous plaira nous en faire entendre. Cependant, cette-ci servira de réponse à ladite lettre, qu'il a plû au Roi m'écrire; & je ferai ici fin , Monsieur , &c. De Rome, ce 13. Janvier 1603.

# LETRE CCCXXXIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Au commencement de la letret, qu'il vous plût m'écrire le dernier de Décembré, laquelle je reçûs le 23. de ce mois, vous cotez avec beaucoup de prudence les caufes de l'infidelité, qui se voit aujourd'hui en une partie des François; en quoi je siis du tout de votre avis: vous priant néanmoins de prendre en bonne part, que j'y ajoûte un mot, dont je fuis gros, long-tems y a , & que je vous ai ci-devant aucunement fignifié, mais non apertement déclaré. C'est que quelque légereté & inquietude naturelle, qu'une grande partie des François avent, & quelque ambition & avarice qui regne aujourd'hui parmi eux; les conspirateurs n'eussent jamais eû l'audace de faire leurs conspirations, & mêmement sous le regne d'un si valeureux & si heureux Roi, s'ils n'eussent vû une partie de la Noblesse malcontente, l'Eglise toute mal-menée & déconfortée, & le pauvre peuple, & quasi tout le Tiers Etat trop foulé: comme ausli, sans cela, les Etrangers ne fusient entrez en esperance de nous troubler, ni eu la hardiesse de suborner les seigneurs & gentilshommes François 1. A la vérité, la pourvoyan-

r Cette lettre piqua fort M. de Rofny , & il ne le dissimula point à M. de Villeroy. Larfque Jetois après , lui dit-il , a dreffer mes états des pensions à Rome , j'en reçhs un avis, comme le Cardinal L'Offat tenoit des propos du Roi de de mei qui n'étoient guére à l'avantage de V. M. tachant de faire accroire an monde, que les atentats que l'on faisoit contre le Roi ne v procedoient que de fa fante, de de celles de ceux qui manient fes finances. Tellement que je ne vous celerai point que cela m'ayant fort piqué. je changeai fon affignation qui (trit fort bonns en une antre . dont je me douteis bien qu'il na Bireroit pas grand' chofe.

Et depuis ayant reen un Memoire que l'on me mandoit avoir été extrait d'une lettre qu'il vous écrivoit, la- \* quelle témoignoit une grande ingratitude envers le Rei. qui retournoit en blame contre mat, je me résolus de ne l'affigner plus du tout fans un commandement exprès du Bei , après que je lui aurois fait voir Pecrit dont je vons envoye copie : afin que si vous m'affirez que c'eft chofe fauffe , & que ledit fieur d'Offat ne vous a jamais rien écrit de semblable, je donne ordre a le fitire payer . & ne le tienne plus pour un ingrat & un impudent , comme il mériteroit ces deux qualitez , & La chofe étoit vraye : que

ce & vigilance du Roi à préserver sa personne & à découvrir & prévenir les deffeins de fes: mauvais voilins & lujets, a tellement profité jusques ici, que sans elle nous serions déja perdus : & la continuation en est & sera toujours: nécessaire. Mais je ne puis m'exempter de la crainte de femblables récidives, ni esperer unentier & assuré repos, jusques à ce que le Roi: ait réformé l'Etat, ( commençant à foi-même, & , entr'autres choses , à moins prendre sur ses fujets ) & contenté les meilleures & principales parties dudit Etat, qui prévalent en nombre &

dire fur vos grandes recommandations pour ledit fieur DOffat , & les grandes louanges que vons lui donnez. Lettre de M. de Rofny , à M. de Villeroy. Les grandes fommes, que le Roi dépensoit en bâtimens , en Maitreffes , & au jeu; & celles encore, qu'il amaffoit pour l'éxecution de ses projets, ne se pouvoient pas lever , fans fouler beaucoup les peuples. D'ailleurs , il acordoit trop faciliement aux Dames, & à ses Courtisans, de nouveaux monopoles, & de nouveaux impôts, & faifoit des dons au profit des particuliers , qui alloient à la ruine générale. De plus, les Scigneurs & vieux Capitaines étoient mal contens dans leur ame , de ce qu'il avoit au pied les Compaenies d'Ordonnance, & les wienx Regimens; & qu'au,

eft tout ce que je vons puis. lieu d'entretenir ces Corps complets , il donnoit des . penfions à plus de douze. cens hommes, qui quelquefois étoient choisis par recommandation, plutôt que. par mérite. Le Cardinal d'Offat avoit prédit autrefois , que ces mécontenten mens fe rendroient univerfels, & causeroient quelque jour des défordres. On envovoit des étincelles dans les Provinces de Quercy , de Perigord , & de Limofin , où les ferviteurs du Duc de Biron acharnez à la mort de leur Maître, employoient: toutes fortes de moyens, pour rendre la personne du Roi odieuse & méprisable, & pour foulever les peuples. contre la prétendue violence du Gouvernement. Mezeray dans la vie d'Henri IV. Il eft. vif ble , que cet Hiftoriencommente ici la lettre de Cardinal.

en forces aux perfides & féditieux : de forte que ceux-ci, & les Etrangers mêmes, perdent tout moyen & toute esperance de troubler le repos. public, & de faire soulever les sujets contre leur Prince 2. Je sçai bien , que ce propos est hardi ,

2 Voilà comme un bon & fidele Ministre doit parler à fon Prince, quand il y va du falut de l'Etat , & de la Maison Royale. Il ne s'agit plus alors de parler à sa fortune, qui est en moyens de regagner l'affec-grand danger, si par une tion & la vénération des peudiffimulation perfide, on lui cache ou déguise l'état de ses affaires. Il faut donc parler à fa personne , c'est-à-dire , avec franchise & liberté. comme l'on féroit de particulier à particulier; fimplieissime; afin qu'il y remedie incessamment . & que par sa vigilance il prévienne les maux à venir. La vraye cause pourquoi le Roi d'Espagne Philippe IV. chassa le Comte d'Olivarés , son Premier Ministre , ne fut pas . tant. pour avoir été presque toujours malheureux dans fes entreprifes ; que pour lui avoir toujours représenté les choses dans une perspective toute differente de la vérité, & pour l'avoir tenu plus de vingt ans dans l'ignorance des maux & des défordres du Gouvernement. Ce qui montre, combien il importe d'avertir les Princes . & de leur- dire des: ne fut plus dévoué à la fa-

véritez , qui véritablement ont quelque amertume, mais auffi qui , leur ouvrant les yeux , réveillent leur efprit , & leur induftrie , & les font penfer férieufement aux ples. Le Chancelier de Chiverny dit dans ses Mémoires, qu'ayant prévû d'affez loin, que le Roi Henri III. ne pouvoit pas manquer de périr en continuant la vievoluptueuse, qu'il menoit, il lui avoit remontré plufieurs fois le tort qu'il fe faisoit, & le mal indubitable., qui lui en arriveroit, & a fon Etat; & que plus de quatre ans avant la mort il l'avoir suplié très-instamment de reprendre les Sceaux, & de les donner à quelque antre, qui fut plus propre, & plus complaifant à ceny , qui en vouloient abuser. Mais stil m'est permis de dîre ce que j'en penfe, je crois, que ce Chancelier se fait honneur d'une liberté, qu'il n'a jamais prife; & d'un définteressement dont son esprit étoit trèséloigné. Car jamais homme-

& que peu l'oseroient tenir 3: mais je l'estime encore plus vrai & plus nécessaire: & si je ne pensois qu'il dût prositer, je le voudrois avoir déja

enfans, à qui il auroit fait avoir toutes les bonnes Abbayes du Royaume, s'il lui eut été aussi aisé de les obtenir, que de les demander. 3 D'où vient qu'il y a fi peu de gens, qui osent dire la vérité aux Princes ; Est-ce de leur respect ? Point du tout. Le respect est le prétexte de leur lacheté, & l'interêt en est la cause. Ce qui fait encore que l'on n'ofe parler librement aux Princes , c'est que la plupart de leurs Courtifans, & de leurs meilleurs ferviteurs ont mauvaise opinion de leur esprit. ou de leur naturel. Je me garderai bien , dit un Courtifan , un Favori , un Miniftre , de parler de cela an Roi , il ne le prendroit pas comme il faut : lui en parle qui voudra, je ne fuis pas fon : la récompense , que j'en aurois , feroit d'aller en exil. Voilà comment la vérité est bannie de la Cour des Princes. On voit que ceux, qui ont l'honneur de les aprocher de plus près , & qui font en possession de leur confiance, & de leur cœur, ne veulent pas les avertir des choses, qui leur imporwent davantage : on voit que

veur, ni plus soigneux de sa fortune, & de celle de ses

les personnes mêmes, de qui ils trouveroient tout bon, fe défient d'eux . & ne les eroyent pas d'affez bonne trempe, pour goûter un'avis falutaire , ni par conféque pour en profiter : qu'en arrive-t-il, tout le monde juge mal d'un Prince qui feroit justice, s'il scavoit ce qui se paffe ; & que les peuples adoreroient, s'ils connoiffoient mieux fon vrai caractere, & le penchant naturel qu'il a pour eux. Voilà, dis-je encore , le tort que les Favoris & les Ministres intereffex, ou timides, font aux Princes, par la mauvaile idée , qu'ils en donnens à ceux, qui implorent leur protection, ou qui leur adreffent des remontrances. Quoi qu'il en foit , je puis trèsjustement apliquer à cette fage & courageuse lettre de notre Cardinal, qui mourut un an après . l'éloge que fit Ciceron , du dernier discours d'un Orateur célebre de fon-» tems : Illa tanguam . Gyone a fuit divini hominis vox de eratie. Car fi ce ne fut pas fa derniere dépêche, ce fut en effet sa derniere exhortation au Roi , & pour ainst dire . fon TESTAMENT POLITIQUE.

écrit au Boi même, au péril de ma vie, ains d'un million de vies, fi je les avois ; combien que je m'affüre qu'il n'y auroit aucun danger, & qu'il m'en (çauroit gré. Et de fait, fi autre chole ne vous retient, je me contente pour mon regard, que vous lifiez tout ceci à S. M. C'est le vrai moyen d'affürer sa personne, & sa Couronne, non seulement pour lui, mais pour toutes a posterité, & de faire bénir sa mémoire à iamais.

Du fait de Geneve, dont vous veniez de recevoir la nouvelle, je m'en émerveillerois, fa c'étoient d'autres que Monsieur de Savoye, & les Espagnols, qui eussent fait l'entreprise : mais de ceux-ci je ne m'émerveillerai jamais, quelque chose qu'ils fassent contre la Paix, & contre le devoir de bons voifins. Cependant, cette entreprise m'a fait penser, qu'eux ne pouvant ignorer, que le Roi ne leur laisseroit jouir paisiblement de leur usurpation , si elle leur fût réussie, ils pouvoient s'être disposez à la guerre ouverte; mais qu'ils vouloient pour l'honneur du monde, que le Roi la leur commençat, & pour une telle ocasion. Mais quant aux Duc de Savoye, & Comte de Fuentes, il n'est befoin d'en chercher autre raison : car ils desirent la guerre si follement, qu'ils y constituent leur fouverain bien 4, fans regarder à dommage, perte, ni ruine, qui en pût advenir à eux-mêmes, & à la Couronne d'Espagne. Mais quant au reste des Espagnols, ils sçavent en leur conscience avoir donné tant de justes ocasions au Roi. de leur faire la guerre, qu'ils croyent, qu'il la

<sup>4</sup> Le Comte de Fuentes disoit, qu'il vouloit entrer tous

leur fera quoi qu'il tarde ; & qu'il n'atend qu'à purger les mauvaifes humeurs de son Royaume, pour puis après les affaillir en tems plus commode pour lui, & plus incommode pour eux. Et ainsi ils pouvoient s'être laissé persuader aufdits Duc de Savoye & Comte de Fuentes, qu'il... étoit meilleur, ou moindre mal, d'avoir la guerre avec le Roi dès à présent, que d'atendre une saison plus avantageuse pour lui, & plus des vantageuse pour eux; mais que pour la réputation envers les Catholiques, il faloit faire de facon, que l'envie & la haine de l'infraction de la Paix tombât fur le Roi ; comme il seroit advenu, si S. M. se fût mûe pour la prise de Geneve, ville pour l'hérésie, la plus haïe qui soit. en Chrétienté. Mais comme cette leur malice nous doit faire tenir tant plus fur nos gardes,. & nous admonester de nous rendre tant plusforts en tout évenement : aussi nous doit-elle: rendre plus cauts à ne leur commencer point. la guerre ouverte, s'ils ne nous en donnent. une ocasion publique, évidente, & manifeste. à chacun, laquelle ne puisse être mée par eux. ni être trouvée mauvaise de ceux, qui auront quelque sentiment de justice, & de la. bonne foi, qui doit être gardée parmi les hommes.

Ce jourd'lui, comme nous dépêchions l'ordinaire pour Lion, est arrivé un courier extraordinaire, qui nous a aporté vos lettres du 16. de ce mois. Mais-à cause de ladite expedition, Mr. l'Ambassadeur, & moi, n'avons pù nousentrevoir. & nous entrecommuniquer nos lettres. Ce sera demain, Dieu aidant, que nonsnous verrons, & aviserons ensemble des moyens: de servir le Roi. en ce que S. M. commandé; is & par le premier je vousécrirai l'avis, que vous me demandez fur les propositions, que le Pape a fait faire par-delà, lesquelles je ne sçai point encore.

Quant au fait de Geneve, dont vous étiez plus éclaireis, je n'ai rien qu'ajoûter à ce que je vous en ai écrit ci-deffus. Et pour- le regard de ce que difent en Cour les gens de Monsieur de Lorraine sur la condition de la conversion préalable de la dispense, j'aime mieux croire à ce qu'a écrit M. le Cardinal Bellarmin, & à ce que m'a dit à moi le sieur Baretti, qu'à ce que ceux-là disen maintenant.

Entre les plaintes, que le Duc de Savoye fit faire au Pape par son Ambassadeur, étoit bien celle, dont vous m'écrivez touchant les biens, qu'il avoit afectez à l'Ordre de S. Lazare : mais il se plaignoit encore de quelques autres réponses, que le Roi avoit faites aux articles, qui luifurent aportez par le Comte de Visque. Ausli se plaignoit-il d'un certain pont, que ceux du côté du Roi, sans en rien dire à ceux du Duc, avoient fait faire fur une petite riviere, qui divise une partie des terres de Sa Majesté, & de celles de Savoye : ce que ledit Duc interprêtoit à mépris de Son Altesse. C'est tout ce dont il me souvient à présent. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 27. Janvier 16e.3.

## LETRE CCCXXXIV.

AU ROY.

# SIRE,

Je ne pense point, que Votre Majesté ait aucun sujet ni serviteur, qui lui soit si obligé que moi, qui, d'un petit ver de terre que j'étois, ai été élevé à la dignité de Cardinal, par votre seule bonté, & sans aucun mien mérite, & sans aussi que jamais je vous en eusse requis, ni fait requerir directement, ni indirectement. Et après un fi grand excès de bonté, V. M. y en a ajoûté un autre, m'ordonnant quatre mille écus de pension par an sur son Epargne, pour m'aider à maintenir cette dignité; & au lieu de l'Evêché de Rennes, qu'elle m'avoit aussi donné auparavant, sans en être requise, & sans que je le méritaffe; elle m'en donna un autre de plus grand revenu. Tellement que si votre ordonnance touchant ladite pension étoit executée, comme ie m'assure être de votre intention; je n'aurois aucun sujet de vous écrire la présente, ni à faire aucune chose pour cette heure, ni à l'avenir, que continuer en l'exercice ordinaire de ma gratitude, qui est de penser tous les jours à ce qui est de votre service, de prier Dieu pour la santé & prosperité de V. M. & des siens, & pour le bien de tout son Royaume. Mais outre que ladite pension ne m'est payée entierement, je voi que les affignations en vont empirant d'an en an 1.

I M. de Roiny vendoir fat le pain qu'il mangeoit. bien ther au Cardinal d'Of- Que penfer de ce Surinten.

Oue si j'avois moyen de m'entretenir en cette dignité de Cardinal, sans ladite pension, je n'en voudrois avoir écrit ni parlé, & tiendrois à grand bien & honneur de vous servir ici fans aucune pension, quand bien je n'aurois jamais reçu aucun bienfait de V. M. comme j'en ai reçu tout ce que j'ai en ce monde. Mais ne pouvant m'entretenir sans cette liberalité de V. M. je fuis contraint de lui faire fçavoir, comme les choses se passent, afin qu'il lui plaise commander, que les arrerages des deux années passées me soient payez, & que je sois mieux dressé de ladite pension à l'avenir, si V. M. pour décharger fes finances, n'aime mieux y pourvoir par quelque autre voye à elle moins onereuse, & à moi plus profitable. Dont je suplie très-humblement V. M. me confiant, non en aucun fervice, que je lui aye fait, & moins en aucun mérite, qui soit en moi; mais en sa seule bonté & bénéficence, qui ne voudra laifler manquer sa créature de ce qui lui est nécessaire pour son entretenement honnête & moderé. A tant, je prie Dieu, qu'il vous donne, Sire, &c. De Rome, ce 10. Février 1603.

dant , sinon qu'il falloit tems un tel Cardinal dans qu'il cût le cœur d'airain , l'atente du payement de sa pour faire languir si long- pension ?

## LETRE CCCXXXV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, Depuis ma derniere, qui fut du 27. Janvier, Monsieur de Bethune m'a communiqué avec la dépêche du Roi du 16. du

même mois la copie de la lettre, que le Papeécrivit de sa main à S. M. le 2. de Décembre.\* Et après avoir consideré les propositions, que S. S. y fait, j'en ai dit à mondit sieur de Bethune mon avis, lequel je vous metrai en cette lettresuivant ce que m'avez ordonné par votre derniere

du 16. Janvier.

Le Pape, après avoir exposé du commencement le déplaisir qu'il a des foupçons, qui s'engendrent & s'augmentent de jour en jour entreles deux Rois, & la peur, qu'il a qu'il ne s'en ensuive un jour quelque grand inconvenient : & après avoir dit encore ce dont le Roi s'est plaint ci-devant des Espagnols, ajoûte, que les-Espagnols & l'Archiduc se plaignent au contraire de ce que le Roi a continuellement des intelligences és Païs-bas, & des deffeins d'y furprendre des places; & qu'il favorise & aide les rebelles desdits Païs-bas de grosses sommes d'argent, & d'hommes à découvert : tellement que l'année passée il y a eu au camp du Comte Maurice contre l'Armée Catholique deux régimens de François à enseignes déployées, & ensemble grand nombre de cavalerie, dont s'en est ensuivi la perte de Grave, de si grande importance. Ce font les mots de S. S. laquelle en un autre lieur de sa lettre vers la fin montre de le croire. ainfi, non feulement quand elle dit, qu'il feratrès-dificile de faire croire, que les François qui font allez en Flandre, y foient contre la volonté du Roi; mais encore beaucoup plus, quand elle ajoûte, que S. M. peut croire, combien grande affiction lui donne de voir, que les ennemis de Dieu si persides & si animez contre le. Saint Siege, & qui en ladite année passée ont commis tant de facrileges & d'abominations.

contre les Eglifes, & autres lieux facrez, foient aidez & favorifez par celui, que le Saint Siege a embrasse d'un si bon cœur, & en toutes les façons & moyens, qui lui ont été possibles, & procuré de lui pacifier le Royaume dedans & dehors.

Sur cela je ne sçaurois dire autre chose, finon que si nous avions fait les premiers contre la Paix, nous aurions grand tort, & mériterions une partie du mal, que les Espagnols nous veulent , & qu'ils s'éforcent de nous faire. Les acords de paix se doivent garder par tout droit divin & humain 1; & l'observation en est non feulement honnête & juste, mais austi utile, & tellement nécessaire, que si la foi n'est gardée, les Etats, ni la societé humaine, ne se peuvent maintenir. Et d'autant plus avons-nous dû garder de notre part la derniere Paix faite à Vervins. que les Espagnols s'y mirent à toute raison, promettant de nous rendre tout ce qu'ils tenoient de la France, qui étoient plutieurs villes & places fortes, que nous eussions eu bien à faire à reprendre par force, & tenant leur promeffe 2, & l'executant de bonne foi & bientôt. J'ai toujours crû & dit par-deçà, que le violement de paix venoit du Duc de Savoye, & des Espa-

1 Le Jurisconsulte Balde dit dans une de ses Consultations, que c'est pour les Princes qu'il est dit : Semel Leneus eft Dens : Et : quod feripfi , feripfi : & gu'ainfi les Princes ne doivent avoir qu'une plume, & qu'une langue , parce qu'il est écrit : à-dire : Je ne rétracterai point ce que j'ai dit , ni ce que j'ai écrit.

2 Bongars parlant de la Paix de Vervin , [ Nous n'avons jamais, dit-il, fait de paix avec les Espagnols, à des conditions plus avantageuses. Car ils nous rendent tout ce Que procefferunt de facie qu'ils ont à nous, fans que mea , non faciam irrita. C'eft. nous leur donnions rien. ]

gnols, qui l'y avoient fomenté & aidé, & fait depuis toutes les chofes que vous fçavez trop mieux. De forte que pour ce regard j'ai été d'avis avec Monsieur l'Ambasadeur, qu'il faloit justifier le Roi envers le Pape, & détromper S. S. & autres, qui peuvent avoir semblable

opinion.

Enfutte de ce que deffus, le Pape dit audit liteu que j'ai défigné paravant fur la fin de fa lettre, que le Roi fe faifant licites telles chofes, à grand' peine se pourroit l'Espagne persuader de n'user point de mêmes façons de faire contre S. M. En quoi il dit très-bien : car ce seroit toujours affez que les Espagnos nous gardassent la Paix, pendant que nous la leur garderions : mais de penser, que nous la violant contre eux, ils nous la gardassent, il n'y auroit point d'aparence, quand bien ils seroient moins puissans noins rusez, & moins glorieux & arrogans qu'ils ne sont le paragractic de la comme de la com

Sa Sainteté ajoûce, en poursuivant son propos, que l'unique remede aux maux, dont le Roi se plaint des Espagnols, est, que S. M. laisse de favoriser & proteger les rebelles des Païs-bas; & que par ce moyen la paix s'achevera d'établir & affurer, & cesseront sans doute, de l'autre côté toutes les choses, dont S. M. se plaint des Espagnols. Sur quoi j'ai à vous dire, que comme la Paix devoitêtre gardée par tous, dès le commencement, & toujours depuis : austi, si elle n'a été gardée ici ni d'un côté, ni d'autre, il seroit moindre mal, qu'on commençat meshui à la garder, & qu'on cessat ci-après de tous les deux côtez de faire aucun acte contraire à ladite Paix. Ce remede, que le Pape propose, me fait souvenir de ce que j'ai lù autrefois de la varieté d'opinions, qu'on a tenuës au tems passé touchant la Justice. Ceux qui ont été les plus gens de bien, & les mieux fensez, parmi les Payens mêmes, ont tenu & défendu constamment, que la Justice avoit son origine de la Nature même, laquelle, sans autre loi ni précepte humain, invitoit les hommes à être bons & justes , & à se garder de faire tort & injure les uns aux autres; & que la Justice étoit d'elle-même bonne & desirable, outre la füreté, repos, & tant d'autres biens, qu'elle aporte aux hommes. Mais il y a en une fecte de gens pervers, qui tenoient, que la Justice n'étoit point bonne de foi, mais bien nécessaire aux hommes, pour être préservez d'injure. Et aioûtoient ces mauvailes gens, que naturellement il seroit bon de faire injure à autrui; mais que d'en recevoir, c'est mal; & qu'il y a plus de mal à foufrir les injures, qu'il n'y a de bien à les faire: & qu'à cause de cela les hommes, du commencement, & après avoir fait & recu des torts & injures d'un côté & d'autre. & avoir goûté de tous deux, composerent enfin & convinrent ensemble, qu'ils ne s'entreferoient point de tort les uns aux autres, & firent des loix & constitutions; & que ce sut l'origine de la Justice. Ce que je vous ai allegué ici, pour montrer par là, que ceux-là même, qui n'ont point eu de la Justice l'opinion qu'ils devoient, & n'en ont connu la vraye fource, ont néanmoins reconnu, qu'il la faloit observer, & se garder de faire tort & injure à autrui, afin de n'en recevoir point. Par ainsi, s'il ne tient qu'à cela, que les Espagnols ne nous fassent point de mal, il me semble, que nous étant en paix avec eux; nous ne leur en devions point faire; &

que le Pape a grand' raison de nous proposer ce remede. Et quand nous ne voudrions l'accepter . & nous abstenir de faire contre la Paix. pour obéir à Dieu, & suivre la raison naturelle, qui nous dicte, qu'il faut garder sa parole & fon ferment; au moins le devrions-nous faire, pour nous préferver des maux, que les Espagnols nous braffent, & brafferont inceffam- . ment, tant que nous leur en ferons. Et croi. que quand tous actes d'hostilité faits sous main cesseroient de part & d'autre, nous y gagnerions mille pour cent : d'autant que comme en prouesse & vraye vertu nous devançons les Espagnols; aussi en matiere de brigues & menées fourdes, & à suborner & débaucher les sujets, ils y font plus entendus & plus malicieux que nous, & y dépensent plus volontiers, & plus largement : & qui pis est, ils trouvent chez nous les sujets plus disposez, & plus faciles à être subornez & corrompus, que nous ne trouvons, & ne trouverons les leurs chez eux. Voilà donc ce qui me femble pour le regard dudit remede . que le Pape propose.

Je dis davantage, que si outre l'observation de la Paix, il se pouvoit esperer une bonne & entreire intelligence entre les deux Rois, je voudrois, qu'ils sussens non seulement en perpetuelle paix, mais aussi en amitté sincere, entiere, & parfaite; de sorte que qui toucheroit l'un, touchât l'autre. Ils en vaduroient beaucoup mieux, chacun chez soi, & encore és païs lointains. Il n'y auroit point de sujets rebelles en leurs Etats, ni ennemis étrangers au dehors, qui osassens l'abpart des choses. & les plus importantes, « passer pas la façon qu'ils en près & loin la plùpart des choses. & les plus importantes, » passer en la façon qu'ils

voudroient 3. Je sçai bien qu'il est mal-aise, que deux Couronnes si puissantes & voisines, n'avent de l'émulation, de l'envie, & de la jalousie entre elles; mais cela vient d'imbecillité & imperfection humaine, & d'une particuliere maice de ce tems. Car la chose en soi, & la vérité & le devoir est, comme je dis, qu'ils se devroient acommoder, & dispoter à une parfaite intelligence & amitié, laquelle leur aporteroit à tous deux, non seulement toute sureté & repos, aife, commodité, & abondance, mais aulli toute grandeum autorité, réputation, & gloire, tant dedans que dehors leurs Royaumes: là où maintenant ils confument, à s'entre mal faire, le tems, les pensées, l'argent, & les hommes, qui devoient être employez à faire de

Le Cardinal Mazarin raifonne fur le même principe dans une de ses lettres de la négociation de la Paix des Pirenées. Voici ses paroles, qui font très-remarquables, & dignes assurément d'être écrites en caracteres d'or : [ ]e dis à Don Lenis de Haro . que je ne pouvois comprendre comment ccux, qui avoient tenu notre place, & nous-mêmes, nous n'avions pas toujours travaillé à l'union de nos Maitres, qui auroit relevé également la puissance des deux Couronnes : que la plûpart des Princes ne vouloient point la Paix ; & que cux même , qui avoient interêt de la voir faire , ne craignoient rien davantage, que de voir . Tome V.

étreindre une amitié indiffoluble entre les deux Rois. parce que les uns & les autres fondoient leur avantage dans , la continuation de la guerre, ou du moins dans la durée des jalousies entre les deux Couronnes. Que la conduite de ces Princes nous aprenoit ce que nous devions faire; & qu'il étoit é ringe , que leur pouvant do mer la loi à tous , nous nous missions en état de la recevoir d'eux; & qu'au lieu de les obliger de faire la cour à nos Mairres, nous foufriffions , que nos Maitres , faute de vouloir s'entendre bien ensemble , la leur fiffent cux-mêmes , au grand préjudice de leur dignité. & de leur réputation. ]

belles & royales actions, à foulager & faire bien à leurs fujets, à les bien regler & féliciter, à obliger à eux tout le genre humain, & à fe préparer le chemin de la vie éternelle au ciel, & de lottange immortelle en toute la terre. Et au lieu qu'ils pouvoient & devoient se faire heureux, eux & leurs peuples, ils vexent & foulent leursdits peuples, vivent eux-mêmes en perpetuelle inquietude, & en quelque danger, fourfeteux & endettez, quoiqu'ils nongent leurs sieurs propres, & moins filmez des nations étrangeres, & hors la voye de falut, & de la

vraye & folide louange.

Je toucherai ici, à ce propos, un autre point, qui n'est en ladite lettre du Pape, duquel néanmoins il a parlé à Monfieur l'Ambassadeur, depuis avoir écrit au Roi, comme vous aurez vu par la dépêche précédente dudit fieur Ambassa-. deur. C'est du mariage de Monseigneur le Dauphin avec l'Infante d'Espagne : laquelle alliance feroit très bonne, s'ils la vouloient, non seulement traiter & acorder, mais ausli executer & acomplir en fon tems. Mais ie ne puis me persuader, que pour cette heure ils avent intention de faire chose, dont il pût advenir, que la Couronne d'Espagne, avec tant d'Etats, qui en dépendent, devint un jour accessoire de celle de France. Et s'est vû jusques ici , quali toujours , qu'ils ont marié leurs filles entre eux , fans fortir de la Maifon d'Autriche, pour la fusdite consideration d'y retenir & conserver toujours leurs Etats, pays, terres, & feigneuries. Et puis il y a encore quinze ou feize ans à passer devant que ce mariage pût être éfectué : & ils prévoyent,

qu'en un fi longtems peuvent advenir infinies choses, qui pourront détourner cette alliance, ou pour le moins donner couleur à leur dédit. Je ne dis pas, que si pendant ces quinze ou feize ans, le Roi d'Espagne avoit trois ou quatre fils mâles, comme il pourroit advenir; il ne fût pour executer la promesse, qu'il pourroit avoir faite de donner sa fille aînée à Monseigneur le Dauphin ; en quoi il se s'eroit ausli beaucoup d'honneur : mais pour cette heure je penfe, qu'ils n'ont intention d'acomplir la promesse, qu'ils en pourroient faire; ains qu'ils se veulent servir de l'ouverture de ce mariage pour quelque autre leur dessein, comme pour faire ailleurs leurs afaires, étant atlurez du côté du Roi : & pour se décharger du bât , qui les blesse en plusieurs endroits. Et Dieu veuille, qu'ils n'ayent encore pour deffein, d'endormir le Roi par ce Traité, pour pouvoir puis après le mieux lurprendre lui-même.

Mais nonobítant tout cela, & quelque intention-qu'ils ayent, je ne ferois d'avis, qu'on laiflat dy entendre, & d'en traiter, & mema d'en paffir contrat, s'ils en veulent venir juíqueslà 4. A quoi le Roi ne feauroit rien perdre, pour-

4 En 1607. le Cardinal Maffie Barberino, qui exerçoix plors la charge de Nonceen France, conqut un deffein digne de la fublimité de 
fon elprit. C'étoit de traiter par anticipation trois 
mariages à la fois , qui pniroient indiffiolublement les 
deux Courronnes eniemble. 
Le premier étoit du Bauphin 
de France avec l'Infante 
de France avec l'Infante

d'Efpagne. Le fecond, d'une fille de France avec le Pinne d'Efpagne: & le troiffime, du fecond fille du Roi de France. Paul V. aprouva ce projet, & lui permit d'en faire les premieres ouvertures, quand & comme il le jugeroit à propos. Le Cardinal en patia d'one premierement à Monador premierement de la fill de la

qu'il ne se fie point d'eux \*, & qu'après tout cela il se tienne toujours sur ses gardes, & continuë d'avoir le même soin, & la même vigilance & pourvoyance qu'il a à présent. Car au reste, Monseigneur le Dauphin ne sçauroit être marié en toute la Chrétienté plus grandement, ni plus avantageusement, ni avec si grande ex-

fut tres-content ; puis au Roi, qui le trouva bon. Paul V. ravi du succès de cette premiere démarche, ordonna au Cardinal Giowanni Garzia Millino , fon Nonce en Espagne, de faire la même proposition au Duc de Lerme , Premier Miniftre de ce Roi : & ce Duc · l'ayant d'autant plus agréée , que c'étoit le plus sur moyen d'entretenir la Paix , & de conferver fon autorité ; les esprits resterent de part & d'autre si bien disposez, que, fix ou sept ans après, les deux premiers mariages s'acompligent heureusement. Quand au troisiéme, qui étoit le plus difficile, & celui, qui importoit davantage à la Cour de Rome, à cause de la Religion; le Cardinal Barberin confeilloit au Pape, de faire en sorte aupres du Roi d'Espagne , que puifque l'Infante Isabelle, sa sœur, n'a-voit point d'ensans, ni plus d'esperance d'en avois, il envoyat fon fecond fils en Flandres , pour y être élevé

fieur de Villeroy , qui en avec fa future épouse auprès d'elle, & pour lui fucceder en la Principauté des Paysbas. Ce qui, disoit-il, produira deux bons effets, l'un pour les deux Couronnes. entre lesquelles ce mariage afermira & perpetuera la Paix & l'amitié : & l'autre pour la Flandre, qui moyennant cette succession héréditaire, recueilleroit du mariage de l'Infant avec une des Filles de France tous les avantages, qu'elle avoit efperez de celui de l'Infante Ifabelle avec l'Archidec Albert, scavoir, la réduction des Provinces rebelles, qui feroient abandonnées par le Roi de France, & par conséquent le rétablissement de la Religion Catholique &c de l'obéiffance du Pape dans tous les Pays-bas. Toutes ces particularitez font tirées de l'Histoire de la Guerre de Flandre du Cardinal Bentivoglio, qui fut Nonce en Flandse, puis en France, fous le Pontificat de Paul V. \* Voyex la lettre du 24. Mars 1603. où il fe rétracte.

### ANNE'E M. D. CIII. -

pectative. Et la conclusion de ce Traité féroit un beau & honnête prétexte au Roi de se retirer d'aider les Zélandois & Hollandois, & d'elfayer, comme les Espagnols corespondroient à l'obiervation & entretien de la Paix, s'abstenant de toutes subornations, brigues & menées dans la France, & nous laissant en repos, comme nous ferrienced exceptifs de conserve.

ferions de notre côté envers eux.

Le Pape , pour montrer que le Roi doit obferver la Paix, & s'abftenir d'aider les Etuts des Provinces-Unies , dit, qu'affirer le démembrement des Pays-Bas de la Couronne d'Efpagne tourne à compre à la France; & que, i cette guerre dure , le Roi d'Eipagne pourroit le réfoudre à toumer toutes les torces de ce côtélà , & reprendre lefdits Pays-Bas. Mais , comme j'ai montré ci-deffus , je croi fans ces raifons-ci , que l'on a dù & doit garder de bonne foi la Paix de part & d'autre : & ces deux raisons , que le Pape allegue à ce propos , me femblent fe pouvoir beaucoup mieux apliquer au point qui s'enfuit, pour lequel austi je les réferve.

Sa Sainteté donc, paffant outre, dit que le Roi devroit encre procurer la Paix entre l'Archiduc & lefdits rebelles. Jufques ici je me fuis conformé du tout à l'avis de S. S. excepté en ce qu'elle femble croire, que le Roi ait le premier contrevenu à la Paix; & voudrois pouvoir encore fuivre son intention au fait de cette autre Paix, comme ma robe & ma profession, & l'obligation que je lui ai m'y enclinent: mais je sens une très-grande résistance en moi-même à croire, que S. M. doive procurer la Paix entre les Archiducs & les Espagnols, d'un côté.

17 }

& les Etats des Provinces Unies, d'autre 5. Et néanmoins, si nous pouvions nous affurer, qu'après telle Paix toutes choses fussent pour passer & s'observer de bonne foi ; & que l'acord, que le Roi auroit procuré, ne tournat point au défavantage & dommage de la France, j'en ferois austi d'avis. Mais les Espagnols, & les Archiducs mêmes, ont montré déja tant de haine & de venin contre le Roi & contre la France, que je ne puis que je ne me défie, & ne craigne, que quand ils seroient en repos de cecôté-là, ils ne retournassent puis après contre nous toutes leurs forces. Car si maintenant, qu'ils onttant à faire ailleurs, ils nous font le pis qu'ils peuvent, & n'atendent que quelque bonne ocafion, & quelque prétexte spécieux & de belleaparence, pour nous faire la guerre ouvertement. comme l'entreprise de Geneve semble montrer qu'ils y étoient disposez; que feroient-ils, lorsqu'ils n'auroient afaire qu'à nous? Par ainsi jecroi , qu'en leur gardant la Paix , ce ne sera point au reste mal fait à nous de les laisser là où ils fe trouvent, & de leur desirer tant d'afaires. ailleurs, qu'ils n'ayent point de moyen d'executer la mauvaise volonté & les mauvais desseins, qu'ils ont contre nous.

Mais voyons, si les raisons du Pape seront affez fortes, pour nous faire changer d'avis; & parlons premierement dudit démembrement. Il n'y a point de doute, que le démembrement des Pays-Bas de la Couronne d'Espagne ne soit-

<sup>5</sup> Il n'y a point de doute, que le véritable interèt
de la France ne fût de faire
durer cette guerre, qui, A fini, le Duc de Rohan a.
sonfumant les forces d'Ef- eu raifon de blismer, Hensi,

# ANNE'E M.D. CIII.

trés-bon & très-utile à la France 6; & je voudrois, qu'il fut bien assuré, & que les Archiducs euffent une demi douzaine d'enfans. Mais comme les choses sont à présent, je ne pense point, que la Paix entre les Archiducs & les Etats affürât ledit démembrement, atendu que les Archiducs n'ont point d'enfans, ni guere plus d'esperance d'en avoir; & que nous scavons, que l'Infante mourant sans enfans, tous les Paysbas doivent retourner au Roi d'Espagne, lequel des à présent, comme toujours auparavant, a des Espagnols en la plûpart des forteresses, qui en aparence obéissent aux Archiducs. Et me semble, que ladite Paix assureroit plutôt cette réversion & retour desdits Pays-bas au Roi d'Espagne. Mais ce que les Hollandois & Z5landois prenent , comme depuis longtems ils font toujours allez en prenant & conquerant, cela est bien démembré de fait, combien qu'à. la vérité ils n'en ont point d'autre titre que la force, non plus que les Suisses, qui se sont distraits de l'obérssance de la même Maison d'Autriche, pour le mauvais traitement qu'ils en recevoient 7. Il y a bien plus grande aparen-

IV. d'avoir mieux aimé être le promoteur de la Tréve d'Anvers, pour épargner son argent ; que de nourrir la guerre entre les Archiducs & les Hollandois, pour affoiblir l'Espagne, & pour affermir la France.

6 La plus forte raison, que le Comre de Fuentes, dont il est si souvent parlé dans les lettres de notre Cardinal . eut alleguée à s joug des Ducs d'Autriche-

Philippe II. contre le démembrement des Pays-Bas . auquel il avoit vigourcufcment contredit dans le Confeil d'Espagne; étoit, que cette féparation donneroit un grand avantage à la France, à qui la Flandre faifoit un puissant contre-

poids, ainfi qu'à l'Angleterre. 7 Les Suisses secouerent le

ce, que la continuation de la guerre parachevera du tout ledit démembrement, non par conquête entiere, que je croye que lesdits Etats Unis puissent faire; mais parce que les villes & païs, qui obéiffent aux Archiducs, font foulez & opreflez infiniment, 1. Par les Archiducs mêmes, & par leurs armées. 2. Par les foldats mutinez, tant Espagnols & Italiens qu'autres. 3. Par le Comte Maurice, & par tous ceux, qui tiennent son parti, comme les Anglois, & autres. De forte que pour se délivrer de tant d'opressions, lesdites villes & païs obérssans aux 'Archiducs feront un jour , & possible bientôt , contraints de s'acorder d'eux-mêmes, fans lefdits Archiducs, avec le Comte Maurice, & avec les Zélandois, Hollandois, & autres leurs compatriotes. Voilà donc quant audit démembrement. Après lequel, le Pape se fait lui-même une objection, difant, que quelque esprit subtile pourroit dire, qu'il tourne à compte à la France, que le Roi d'Espagne demeure empêché & engagé en cette guerre des Pays-bas, & qu'il s'y consume. Je ne suis pas de ces esprits. fubtiles, & toutefois les Espagnols nous voulant le mal qu'ils nous veulent, & s'éforçant de nous en faire tous les jours, comme ils font; cette objection me semble très-forte, très-puissante, & indiffoluble à un bon François. La folution

sous le regne de l'Empereur Albert I. au commenqui font Ury, Suitz, & Underwald, furent les preque contre cette Maifon , che.

dont la puissance étoit déja formidable. A la Maison cement du quatorziéme fie- d'Autriche, dit Comines, cle. Les trois petits Cantons, Dieu a donné pour oposite, les Suisses, qui ont gagné de grandes batailles, efquelles miers, qui leverent le maf- ont tué des Ducs d'Autri-

### ANNE'E M. D. CIII.

que le Pape y donne est, qu'il faut aussiconsiderer, que le Roi d'Espagne voyant, que jaçoit que les Pays-bas ayent été donnez à sa sœur, il demeure néanmoins en la même guerre, & enla même dépense & travail, il lui lui pourra venir volonté de reprendre les Pays-bas, & , pour mettre fin une fois à cette guerre, tourner de ce côtélà toutes ses forces & toutes ses armées : auquel cas, la France, dit-il, seroit privée du fruit, qui lui adviendroit dudit démembrement. A quoij'ajoûterai ici une autre chose, qui autrefois m'a été dite & écrite par d'autres, qu'au moyen de cette paix, fi elle le faisoit, tous les Espagnols viendroient à fortir de tous les Pays-bas : ce que ceux-là estimoient un grand bien pour la France. Mais pour mon regard, j'estime que la volonté, & encore l'interêt, que le Roi d'Espagne a de conserver & r'avoir lesdits païs, ne peuvent devenir guere plus grands ou'ils font déja : comme ausli, quelque effort qu'il fasse, il ne pourra faire plus qu'y fit le feu Roi fon pere, quand il y avoit des armées fort puissantes sous le Duc d'Alve, & depuis sous le Duc de Parme; & des Capitaines en plus grand nombre, & de plus grande experience & valeur, qu'il n'en a maintenant : & les forces extraordinaires, qu'il pourroit mettre sus, pourroient ausli exciter les Anglois, & les Protestans d'Allemagne, & autres, qui penseroient être interessez en la ruine desdits Etats, à leur donner aussi des secours extraordinaires, comme ils ont fait autrefois. De façon que le Roi d'Espagne n'y feroit point tout ce qu'il pourroit esperer : & quand il y auroit de la prosperité beaucoup, il y a de la besogne taillée pour si longtems, que, quelque jeune qu'ill soit, il aura ses cheveux blancs, avant qu'ill

en puisse venir à bout : & cependant, notre-Dauphin, avec l'aide de Dieu, sera crû, & le-Roi aura mélioré & restauré la France, & assuré

la fucceifion à sa posterité.

Quant à ce qu'au moyen de ladite Paix les Espagnols sortiroient tous des Pays-bas, je vous dirai, que s'ils nous aimoient, & s'ils avoient moins d'ambition & de rapacité qu'ils n'ont, je ne me foucierois point où qu'ils fussent; mais eux étant si ambitieux & si avares, que la mo-narchie universelle de tout le monde ne les pourroit affouvir; & d'ailleurs nous portant une: haine fi cruelle & naturelle , qu'ils femblent constituer leur souverain bien en la mort du Roi, & en la ruine de la Couronne de France : fe les aime mieux dans les Pays-bas, vieilliffans, haraffez, bleffez, & meurtris par autres que nous, fans aucune coulpe nôtre, qu'aux côtes de Provence, & en Breffe, Bourgogne, & Lionnois, nous faifans la guerre, foulevans notre : Noblesse, & soulans leur haine & rage contre les François.

Après ces deux raisons, qui sont mieux apliquées à cepoint d'aider à faire la Paix, la premiere raison que le Pape allegue en sadite lertre, pour persuader au Roi, qu'il doit moyenner, ladite Paix, est que le Roi, par mêmemoyen, feroit bien aux Etats mêmes, lesquels à la longue pourront succomber. A quoi il est aucunement répondu par les deux articles précédens; & encore parce que les choses ne pourroient aller si bien pour les Espagnols, qu'ils ne demeurent fort extenuez & debilitez d'hommes & de sinances, & d'armes & munitions par une si longue guerre, quand bien clle leur au-roit, ensin, reconquêté tout. E qu'ils ont déjait

perdu. Et au pis aller, il vaut beaucoup mieux pour la France, que lesdits Etats pâtissent & fassent pâtir les Espagnols en la guerre qu'ils ont ensemble, que si les François pâtissoient, . après avoir mis les autres en paix, se ruant sur eux les Espagnols avec toutes leurs forces & movens, & avec tous leurs amis, alliez, & confederez. Il y a encore une autre confideration fur ce point : c'est qu'il est plus que vraifemblable, que les Achiducs & les Espagnols, qui ofrent aux Etats des conditions trop avantageuses & exorbitantes, ne pensent à faire cette Paix, pour la garder; ains seulement pour arrêter le cours des victoires & de la prosperité du Comte Maurice, & des fiens, dont ils ne fe peuvent défendre; & pour les distraire de l'amitié de la Reine d'Angleterre, avec laquelle il ne laissent de traiter secretement, & de leurs. autres amis & alliez; & pour les faire désarmer, & défunir, & retirer en leurs maifons, & puis les furprer dre 8 & les affailiner : comme ils ont pour regle, qu'il ne faut garder la foi aux hérétiques & rebelles de Dieu & de leur Prince ; & plusieurs autres telles maximes. De façon que ladite Paix, fi elle fe faffoit, non feulement n'empêcheroit point la ruine des Etats, ains la causeroit & l'avanceroit. .

La 2. raison est, que pendant que la guerre des

ment, que le but des Espagnols étoit de tremper les Hollandois, & de les acaaprès les avoir reconnus par ve expiroit. . la Treve d'Anyens pour fin !

8 La fuite a montré visible- peuple libre, indépendant, & fouverain, ils recommencerent la guerre avec autant d'animosité que jamais bler , quand la Monarchie en 1621, c'est-à-dire , dans auroit repris fes forces. Car l'année même que cette Tré-

Pays-bas durera, S. M. ne pourra être sans travailler, on sans dépenser elle-même. Mais la réponse est, que toute cette dépense & travail neferont que rose & ceillets, en comparaison d'avoir contre foi en guerre ouverte toutes les forces du Roi d'Espagne, & de tous ses amis, alliez, & confederez, & encore les mauvais & déloyaux François; & de voir mettre son Royaume à seu & à sang; & pour un peu de soin, que la guerre de nos voisins nous aportera, nous n'en vaudrons que mieux, ne nous laissant aller trop à nos aises, & ne devenant trop nonchalans.

La 3. raison est, que le Roi obligeroit l'Archiduc, & le feroit tout sien. Mais outre ceque j'ai dit ci-dessus, il se peut dire encore de plus, que quand le Roi auroit fait en cela pour les Archiducs, & pour le Roi d'Espagne, tout le mieux qu'il auroit pû & scû, ils ne sont point gens, qui se pussent jamais tenir pour obligez à S. M. Au contraire, ils estimeroient avoir perdu par le moyen de S. M. tout ce qui leur manqueroit de la pleine & entiere obérssance & sujettion, & que tout le Pays-bas leur doit, & dont. ils feroient jouissans, s'ils l'eussent sçû garder en regnant bien & justement ; & en traitant ces peuples avec l'équité & moderation , qu'il apartenoit, & que tous Rois, Princes, & Seigneurs: doivent garder , commandant & gouvernantleurs peuples, non pour leur profit particulier, ains pour le bien , repos , & félicité de leurs fujets 9: qui est la fin & le but que Dieu & la na-

9 La différence que met particuliere, & les autres di Ariftote entre les Rois & les celle des peuples qui leur. Tyrans, est que ceux-ei ra- obéjifent; que les premiers. gortent tous: à leur milité, accommodens, leurs moures.

ture ont proposé à tous Rois & Princes, & la vraye affurance aufli de leurs personnes, & de-leur autorité 19, grandeur, réputation, & gloi-re immortelle. Et d'autre côté, le Comte Maurice & tous lesdits Etats penseroient avoir perdupar l'entremise du Roi leur liberté, & tous les avantages, qu'ils penfent avoir maintenant. Outre que si enfin de compte ils étoient trompez & furpris, (comme je tiens pour certain que les Archiducs & les Espagnols y tendent; ) ils penseroient, que le Roi auroit été cause & moyen de leur totale destruction & ruine. Et ainsi de la Paix, que le Roi auroit procurée, Sa Majesté n'en auroit aucun gré des uns ni des autres : pour ne redire encore ce qui a été dit ci-dessus, qu'il pourroit avoir procuré la paix aux autres, pour avoir la guerre luimême.

La 4. raison est, que le Roi faisant ladite Paix avec les Archiducs & leurs fujets, & par ce moyen obligeant à foi lesdits Archiducs & le Roi d'Esqagne, il s'en ensuivroit entr'eux-mêmes une paix serene, que toute la Chrétienté reconnoîtroit de lui ; & ainsi il se feroit arbitre de toute la Chrétienté. Je ne répéterai point ici ce que i'ai déja répondu à ces prétendues obligations, ni que la paix des autres pourroit être notre guerre; mais dirai feulement, que si les choses alloient par raison, S. M. devroit être

aux loix; & les autres, les loix à leurs mo:urs.

tent grand risque de ne la garder pas longtems. Ne les corps, & fur les cœurs. unquam fatis fida potentis ..

ubt 'nimis eft. Nec utendum imperio, ubi legibus agi pof-10 Quand l'autorité est fit. Voilà tout ce que les excessive, les Princes cou- Princes doivent scavoir pour regner heurensement, & fur

déia arbitre de la Chrétienté, comme il a l'avantage de la presséance, de l'âge, de l'experience, de la prudence, de la prouesse & valeur par dessus tous autres Rois de la Chrétienté. Mais les Espagnols sont si arrogans & superbes, & méprisent si fort toutes les autres nations, qu'ils tiennent des à présent leur Roi, qui n'est encore qu'un enfant, sans être seulement esfayé à rien de haut ni de grand, & qui a des. afaires près & loin plus qu'il n'en peut démêler . pour arbitre & quasi seigneur de toute la Chrétienté, & penseroient être un sacrilege monftrueux, qu'il y eût Prince au monde, qui penfat feulement competer avec lui en quelque chole que ce fût, & en quelque forte & maniere qu'on le voulût prendre. Mais le vrai moven . . que S. M. a d'affurer à foi l'arbitrage de la Chrétienté, qui lui apartient, semble être plutôt de laisser ses émulateurs & ennemis es afaires & guerres, où ils se trouvent, & lui s'en préserver & tenir loin, en gardant la Paix, & ne faifant tort à pas un de ses voisins, & au reste réformer, amander, & méliorer son Royaume, qui en a grand besoin, & soulageant & rendant. meilleure, &, en tant que faire se pourra, heureuse la condition de ses sujets, les remettre par ce moyen en l'ancienne obéiffance, fidelité, & bienveillance, que les François souloient avoir envers leurs Rois, & affurer la succession à sesdescendans; &, comme en guerre il a surpasse tous ses prédécesseurs, aussi maintenant par toutes belles & bonnes actions de paix, se faire. bénir de Dieu & du monde; dedans & dehors fon Royaume, & fe rendre glorieux & immortel à la posterité &: à tous les siecles à venir. Vous voyez, que par le moyen d'un peu de re-

pos , tel quel , que la France a eu depuis que nos guerres civiles & étrangeres ont cessé ouvertement, les plus hautains & glorieux Princes du monde, recherchent déja S. M. de les : mettre en paix avec leurs sujets, & encore avec le Turc : car il nous a été parlé aussi de cette Paix du Turc à M. l'Ambaffadeur, & à moi, par quelqu'un de leurs ferviteurs. Que seroitce fi S. M. avoit fait ce que je viens de dire, réformant & méliorant, foulageant & contentant les Trois Etats de son Royaume? Il seroit : bien alors arbitre de la Chrétienté à bon escient. Et à la vérité, Monsieur, c'est cette gloire de repurger & restaurer le Royaume qui reste au Roi à acquerir, fans laquelle je crains que tous les travaux, qu'il a pris jusques ici es guerres passées, & depuis la Paix, ne sufiront point pour affurer du tout bien le repos de la France, & l'autorité de S. M. & celle de ses enfans à l'avenir. Mais cette obligation qu'il aquerra sur tous fes sujets, & la gratitude, amour, honneur, & gloire, qui lui en reviendront, le mettront lui, & ses successeurs, au dessus de toutes choses, & les affureront eux , & la tranquillité du Royaume; pour plufieurs fiecles.

Lá 5, raifon de S. 8. eft, qu'au moyen de ladite Paix & bonne intelligence, on pourroit
avifer & arrêter d'un commun acord, de mettre un Roi catholique en Angleterre, qui ne fût
fûtpest ni à l'une, ni à l'autre Couronne. Cela
feroit grandement à defirer, comme à autre propos je vous ai écrit, n'y a pas longtems, si
les choles se pouvoient acorder & executer de
bonne foi, pour l'honneur & gloire de Dieu,
pour là restauration de la Religion Catholique en
Angleterre, pour le bien & repos des Anglois,

& pour la commune su eté & satisfaction de tous les voisins de cette illelà. Et comme je m'assure, que le Roi, du vivant de la Reine d'Angleterre, ne voudroit lui faire aucun déplaisir, pour en avoir reçu secours & aide en sa nécessire, austi seroit-ce chose très-digne de la pourvoyance de S. M. que de s'aprêter à l'évenement, qui d'heure en heure peut arriver du déceds de ladite Reine, pour aider à y mettre & établir un Roi catholique, qui ne soit pour some ligue contre S. M. ou contre se descendans. A quoi S. M. pourra d'autant mieux pourvoir à son avantage, quand ses ennemis, ocupez ailleurs, auront moins de moyen de l'en détour-ner.

Les confiderations , que S. S. represente au Roi fur la fin de sa lettre, comme les divers accidens de ce monde, & les tragedies, qui se font jouées de notre tems en son Royaume ... & qu'il n'est point immortel, & qu'il y ira longtems, avant que Monseigneur le Dauphin se puisse passer de tuteur; & que seroit-ce si le Roilui laissoit en un âge si tendre une guerre sur les bras ? & combien est diminuée la fidelité, la révérence, & l'amour des fujets envers les Princes: & fi S. M. a trouvé tant d'infidelité en perfonnes, qu'il avoit si fort obligées, que pourroit-on faire à un successeur enfant ? & enfinque S. M. doit considerer, combien il est tenue à Dieu pour infinies graces & prosperitez, qu'il a eues de sa bonté divine. Toutes lesdites considerations, dis-je, que le Pape represente au: Roi, font bonnes & faintes, & , comme je croi , dictées à S. S. par le Saint Esprit. Et seroit fort: à propos, que S. M. fe: les representar une fois

#### ANNE'E M.D. CIII.

233

par chacun jour, non feulement pour garder & affürer la Paix avec le Roi d'Espagne, & avec les Archiducs ; ( à quoi S. S. raporte les fusdites confiderations, comme elles y viennent fort à propos ) mais aulli pour en mieux regner, & aporter à l'Etat le méliorement & fatisfaction, que j'ai touché ci-dessus, ôtant les abus & la corruption, dont font infectées toutes les parties du Royaume, faifant reflorir la Religion Catholique, & en l'Ordre Ecclefiastique la pieté & la dévotion ; la Justice , l'observation des Loix & Ordonnances, la concorde, qui mette fin à toutes factions & partialitez ; la moderation des Gouverneurs , l'integrité & droiture des Magistrats 11 & des Oficiers, la bonne foi, probité & preudhomie des particuliers, l'ordre & la police, la discipline militaire, les bonnes lettres & sciences, les Academies pour l'adresse & exercice des jeunes gentilshommes ; le labeur & industrie des Arts & Métiers ; le trafic & commerce, le labourage des champs, & l'abondance, & toutes autres telles choses bonnes & louables, & dignes de la pourvoyance & follicitude d'un grand Roi; & par ce moyen afermir de plus en plus les volontez. des bons fujets, regagner celles des mau-

11 Ce n'est pas assez a les Magistrats & les Juges foient integres, il fau aussi qu'ils foient habiles. Aux Etats de Blois de 1576. un Abbé de la Victoire dit soyt à propos, que l'esprit des Juges devoit être affaisonné de deux choses, de science, & de conscience : que sau-

te de science - il étoit inspiele; & que saute de conscience, il étoit diabolique. Mémoires de Gaillanne Etats, il faisoit beau voir un Chancelier de Birague avoiter, qu'il n'entendoit rein aux Loix du Royaume, parce qu'il étoit étranger.

vais 12, ôter toute esperance aux mauvais voifins, de les suborner, & affurer encore mieux fon autorité, sa succession, & la tranquillité, repos & bonheur de la France. Ce que je redis fi souvent, & possible trop, pour ce que cela me femble fi néceffaire, qu'il ne pourroit jamais être dit affez, & que tout ce que le Roi, & fon Confeil; pourroient faire, dire & penfer de bon, & de folide & perdurable, confifteen cela; & que tout le reste, que vous faites & ferez ci-après, ne font & ne feront que de: petits remedes de peu d'éficace, & de peu de durée 13, comme apofemes & gargarifmes, pour aucunement réfrigerer & entretenir la France: malade, mais non pour la guérir entierement, & moins pour l'affûrer longuement. Joint que je voi, que fice Roi ayant l'âge, l'experience ... la prudence, & l'autorité qu'il a , ( pour ne dire l'interêt de ses ensans ) ne remet la France ensa santé premiere, il n'y aura ci-après Roi, qui le puisse faire , ni qui y soit à tems : tant le mal presse, & requiert des remedes prompts & présens.

Voilà, Monfieur, à quoi outre l'observation de la Paix, il me femble qu'il faut référer les fusfdites confiderations, & ce que j'eltime aufli qu'il faut raire touchant les choses, que le Papevous a proposées : qui ett en somme, déromper S. S. en ce qu'il croit à tort de nous; garder de notre côté, sincerement & de bonne foi, la Paix faite & jurée avec le Roi d'Espagne,

13 Les remedes palliatifs

<sup>12</sup> Le soin de regagner les hommes, dont le ressentiment est à craindre, fait partie de l'art de regner.

ne fufficent pas pour guérir les maux, qu'une longue : guerre civile a profondement : enracinez dans un Etat.

& avec les Archiducs , pourvû qu'ils la gardent aussi de leur côté, comme ils s'y ofrent par la bouche & par la main de S. S. étreindre encore de nouveau cette Paix par toutes fortes de liens honorables & profitables, fans toutefois s'y fierplus que de railon, ni en être moins vigilans & pourvoyans: mais au reste laisser le Roi d'Espagne & les Archiducs comme ils sont avec les autres, non pour aucune mauvaise afection ni intention; mais pour notre propre conservation, & pour ne donner moyen à qui en a montré la volonté, de tourner toutes ses forces contre la France: & pendant que les autres feront la guerre entr'eux, employer la paix & le repos, que Dieu nous a donné à bien faire, & à redreffer dans le Royaume les bonnes choses, & en extirper les mauvaises, & à ramener en France le bonheur & le bon tems passé, tant pour le Souverain, que pour ses sujets.

Il refte pour fin de la présente, que je vous prie, comme je sais bien humblement, qu'il vous plaise m'excuser de ce que je pourrois y avoir trop dit, répété, & inculqué, contre le goût da Roi, & le vêtre i &, vous souvenants, que je ne m'y suis point ingeré de moi-même, prendre le tout en bonne part, comme de celui, qui n'a excedé, que par une surabondance dezele au service, réputation, & autorité du Roi, & à l'assurance de sa posterité & succession, et a. Le de la posterité & succession, et a. Le de la posterité de son Royaume. A. tant, Monsieur, & cc. De Rome, ce 10. Février: 1603, Joyes, La lettre, 3,44, dont estle-ci si somme.

la paraphrase.

# LETRE CCCXXXVI. A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Après vous avoir écrit sur l'avis, que vous me demandâtes par votre lettre du 16. de Janvier, ne me trouvant autre lettre, à laquelle j'eusse à répondre, j'ai estimé devoir employer le tems qui me restoit, à écrire de deux miennes affaires particulieres : Fune de ma pension, dont j'écris directement au Roi, ainfi qu'il vous plaira voir ; l'autre de mon Evêché de Bayeux, duquel fera la préfentelettre. Depuis done qu'il plût au Roi me donner ledit Evêché, & à vous me-le procurer; il m'a été parlé & écrit plusieurs fois d'en prendre récompense : ce que j'ai toujours rejetté fort loin, pour certaines confiderations que j'avois. Mais y ayant mieux penfé depuis peu de tems, je vous confesse, que j'y inclinerois volontiers, si vous le trouviez bon, & s'il plaisoit. au Roi me le permettre, pour les raisons que je vous mettrai ci-après , ayant voulu avant que prêter l'oreille à personne, commencer par là où je devois, à sçavoir, par vous en écrire, & en fcavoir votre avis, & par votre moven la volonté & intention de S. M.

Les Evêchez, Monsieur, comme vous sçavez, sont les plus grandes & les plus importantes charges de l'Egilie, qui requierent la préfence & résidence des Prélats, pour être bien administrées, & même en un tens si déréglé & si desordonné, comme est cetui-ci. Encore y a-t-il bien à faire à s'en bien acquiter, quandl'Evêque est présent, pour soigneux, diligent,

& zélé qu'il foit. Or est-il que je ne me vois point en termes de pouvoir aller résider à Bayeux. 1. Pour ce que , possible , le Roi n'estimeroit pas que ce fût de son service, que je m'en allasse de Rome, où pour le longtems que i'y ai demeuré, & pour la dignité, à laquelle il m'y a élevé, je lui puis être moins inutile qu'ailleurs. 2. Pour ce que en l'âge de 66. ans que j'ai, partir d'un air plus chaud, où je fuis accoutumé depuis 24. ans, pour m'en aller demeurer au fin fond de Normandie, en un air beaucoup plus froid & humide, pourroit m'abreger ce peu de vie qui me reste, & qui doit être employé au fervice de Dieu, & de S. M. Ne me voyant donc point pour cette heure l'oportunité d'aller résider en mon Evêché, ni guere d'esperance pour l'avenir , il me femble , qu'à le retenir guere plus longtems en cette forte, il y iroit de ma conscience, & de ma réputation : qui font les deux choses, que nous d'evons avoir en ce monde les plus cheres, & qui doivent avoir le plus de pouvoir à régir nos actions. En après. le profit & l'utilité se rencontrent en ce cas avec le devoir de ma conscience, & avec l'honneur & réputation. Car il m'en a été ofert quatre mille écus d'or en or de pension par chacun an, payable & cautioné à Rome; qui est le double de ce que j'en reçois par an l'un portant l'autre. Auquel propos je vous prie de ne trouver impertinent, que je descende au particulier , un peu plus que la décence ne femble comporter.

Je viens de voir expressément trois comptes pour autant d'années de M. le Président Ruelle, auquel je me sens infiniment obligé pour le bien & honneur, qu'il lui plait me faire par la

peine & foin, qu'il prend de mes afaires. Par le premier compte, qui est de l'année 1600, je voi, qu'il n'y eut rien pour m'envoyer à Rome, ains qu'il me falut employer une partie de ma pension pour payer la Régale. Au second compte, qui est de l'année 1601, je trouve, qu'il ne m'a été envoyé en toute la seconde année que 1822. écus, vingt & trois fols. Au troisieme compte de l'armée :602. je trouve, qu'il m'a été enyoyé en toute la troisiéme année 2300. écus. De forte que laissant à part la premiere année, en laquelle je ne reçus rien, tout ce qui a été baillé à Paris pour m'envoyer és deux dernieres années, ne monte qu'à 3430. écus, à foixante fols piece : lesquels avant qu'arriver de Paris à Rome ont reçu une grande diminution, pour les remifes & pour les changes, qui encore nous ont été rehaussez au double depuis le dernier Edit des monnoyes. Par ainfi vous voyez, que les deux dernières années ne m'ont point valu à beaucoup près de ce qu'on m'ofre de pension pour une année, & que je gagnerois beaucoup au change. Je puis encore ajoûter, que je me délivrerois d'une grande fâcherie que me donnent les procès, & encore plus l'indiferetion & malice des gens du païs. & la réliftance, que font aux choses bonnes & faintes, ceux qui devroient être les premiers à les promouvoir & avancer 1. De façon que toutes les fortes de bien me convient à présent à faire ce à quoi je n'ai voulu entendre ci-devant :

I Il paroît que le Cardinal droit d'Offat n'aimoit pas les Noramans. Auffi avoit-il trop de franchife, de candeur & de

droiture, pour pouvoir s'acommoder à leur humeur processive, & peu traitable.

à fçavoir, la conscience avec l'honneur & réputation, le profit & l'utilité, & le plaisir, que je recevrois d'être délivré de ladite fâcherie. Outre que le repos de la conscience, & la commodité plus grande, m'aporteroit aussi du plaisir & contemement. Par ainsi, s'il plait au Roi, me permettre d'en prendre récompense, & à vous. de le moyenner envers S. M. il me femblera que S. M. m'aura donné une autre fois ledit Evêché, & que vous me l'aurez procuré de nouveau. Et pour ce qu'outre que le Roi est maître, & qu'en cela il ne se peut rien faire sans sa permission; je desire que S. M. y ait toute la satisfaction possible, non seulement pour son fervice, & pour le bien de ses afaires; mais aussi pour son goût & plaisir : Je vous spécifierai ceux. qui m'en ont fait parler & écrire, afin qu'il plaise à S. M. choisir celui qui lui plaira le plus. & me commander avec qui j'aurai à m'en acorder. Il y a deux ans & plus, que M. de Beuvron, gendre de fen Monsieur le Maréchal de Matignon, m'en fit écrire, m'ofrant lesdits 4000. écus de pension par an, portez & cautionnez à Rome. Quali en même-tems Monsieur l'Evêque d'Avranche m'écrivit, & fit écrire pour un sien freres, qu'on apelle M. de S. Taurin 2. Conseiller du Roi en la Cour de Parlement de Normandie, & Doyen en l'Eglise Metropolitaine de Rouen, m'ofrant une Abbaye & un Prieuré de 4000. écus de revenu, toutes charges payées. Depuis peu de tems, il m'a été parlé pour le sieur de Moutiers, fils de Mon-

<sup>2</sup> Guillaume Pericard , Abbaye avec l'Eviché , au-Abbe de S. Taurin d'E- quel il eut pour successeur wreux , qui permuta cette François Pericard fon neveu.

sieur de Maintenon, avec ofre de bénéfices, ou de pension, selon qu'il seroit trouvé raisonable.

Quant au premier, je ne scai point l'âge ni les qualitez du fils de M. de Beuvron, & ne voudrois engager ma conscience, ni ma réputation, en rélignant à un jeune gentilhomme; qui n'eût point l'âge requis, & moins à quelque miserable Cusposinos, qui le lui gardât en confidence.

Quand au fecond, la qualité de Confeilleren une Cour de Parlement, & de Doyen en une Eglife Métropolitaine, me plairoit bien : outre que fon fiere & lui defeendent de perfonnes, qui ont fervi les Rois & le public, & que leur pere fut Procureur Général en ladite Çour de Parlement.

Quant au troiléme on m'a dit grand bien dudit fieur de Moutiers, & qu'il a été élevé en grand' partie par feu M. du Mans', qui a été un des meilleurs Evêques de France: & j'ai en particuliere eftime Melfieurs de Ramboüllet, pour avoir été & être gens d'honneur, & de bon entendement, & bons & fidels ferviteurs de la Couronne & de nos Rois. Voilà ceux qui m'en ont fait parler jufques ici. Et je m'affure, que fion fçavoit que j'euffe cete volonté,

3 Claude d'Angennes, frere & fucceffeur de Charles, Cardinal de Ramboüiliet. Il mourut en 1601. & fon Oraifos funcher fut prononcée dans l'Eglife Cathedrale du Mans par Philippe Cofpean, qui fut depuis Evêque d'Aire, de Nantes, & de Lifeux. Le Cardinal

d'Offat eut pour fucceffeur en l'Ewèché de Bayeux Jacques d'Angennes , fils de Louis , Seigneur de Maintenon , Chevalier de l'Ordre du Saint-Eprit; & de Françoife d'O de Manou , fille de Jean , Chevalier du même Ordre. qu'il s'en ofriroit encore d'autres, & même d'autant que je delire prendre la récompené en penfion payable & cautionnée à Rome ma viedurant, plutôt qu'en bénéfices. Ce que chacun aimera mieux, atendu mon âge, & qu'aprés moi gn aura & les bénéfices, qu'on auora à me bailler pour la récompenfe; & enfemble

l'Evêché tout quite.

Je ne vous ai parlé jusques ici , que de la satisfaction du Roi; mais je vous dis à présent. qu'après celle de S. M. je desire plus la vôtre, que d'homme du monde, comme j'y fuis trèsobligé. Et si vous aviez quelque ami , à qui vous desirathez cette piece, & qui eût moyen d'affurer la pension à Rome, je la lui résignerois plus volontiers qu'à nul autre. A tant, je metrai fin à la présente, après vous avoir suplié de me vouloir aider & favorifer en ce que deflus; premierement de votre avis & confeil entre vous & moi 7- puis de votre intercellion auprès du Roi; & croire, que cene fera point un petit accessoire aux obligations, que j'ai déja de vous rendre tout le service qui me sera poilible. De Rome ce 19. de Février 1603.

# LETRE CCCXXXVII

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, L'ordinaire de Lion, qui arriva en cette ville vendredi, 21. de ce mois, ne m'a point aporté de vos lettres. C'elt à cause que les nôtres du 30. de Décembre, ausquelles vous euslier répondu, se perdirent en mer, entre Lerice & Gennes, avec le courrier qui les portoit. Mais comme vous aurez en Tome V.

un duplicata de celles dudit 30. de Décembre, avec les suivantes du 13. de Janvier ; aulli esperé-ie, que nous aurens, tout à un coup, réponse de vous aux unes & aux autres. Cependant, je vous remercie bien humblement des recommandations, que j'ai trouvées de votremain en celle que vous avez écrite à Monsieur l'Ambaffedeur : en laquelle j'ai vû auffi, entre autres choses, ce que vous lui écrivez touchant le diferend furvenu entre la ville & la citadelle de Mets, dont je fuis très-marri, & en atens l'iffue avec quelque fouci ; esperant néanmoins. que Dieu en tirera quelque chose de bon pour le service du Roi, & pour la sûreté de sa Couronne : & même que S. M. suivant l'experience qu'il a des choses, & des personnes, & de ce tems, ne permetra que le Gouvernement & de la citadelle & de la ville ensemble demeure à une même personne. Il n'y a pas longtems que je lisois en un auteur fort ancien, que les anciens Rois de Perse ne donnoient jamais à une même personne le Gouvernement d'une ville grande & notable, avec celui de la forteresse ensemble 1. Et moins permetoientils, que les Gouverneurs des Provinces missent ceux des villes particulieres, ni des forteresses : ains c'étoient les Rois, qui metoient eux-mêmes, non feulement les Gouverneurs des Provinces, mais ausli ceux des villes, & encore les Capitaines des forteresses : de sorte que tous les trois dépendoient immédiatement du Roi, sans tenir rien les uns des autres, ni s'entredevoir

<sup>1</sup> Le Roi d'Espagne en use entierement indépendant du de mane à Milan, où le Gouverneur de la Province, Gouverneur du Château est & n'obéit qu'au Roi seul.

### ANNE'E M.D. CIII.

autre chose que tout respect honnête, & toute concorde & bonne intelligence pour le service du Prince, & pour le bien commun. Dont s'en ensuivoit, entre autres biens, que si le Gouverneur de la Province, pour être avare, ambitieux, ou infolent, ou pour être trop aparenté & puissant, ou pour quelque dépit & mécontentement, vouloir innover quelque chose en fon Gouvernement, au préjudice du service du Roi. & de la sûreté & tranquilité publique : il ne le pouvoit, trouvant empêchement & réfiftance dans fon propre Gouvernement, & tout auprès de lui, en quelque part qu'il fût. Auffi ne pouvoit-il prétendre, que le Capitaine de la forteresse lui fût tenu de sa capitainerie, & en dût répondre à lui ; & moins se donner licente de l'assigner, & de faire soûlever & armer le peuple, & susciter un trouble, pour ôter ledit Capitaine, & le ranger à toutes ses volontez & apetits. Cette sage pourvoyance, dont les anciens Rois de Perle usoient, il y a plus de deux mille ans, a été toujours depuis suivie, & l'est encore aujourd'hui, en tous les Royaumes & Etats bien administrez. Et notre Roi s'est bien trouvé de l'avoir ainsi pratiqué au fait de Bourg en Bresle. Mais le feu Roi donnant le Gouvernement des Provinces les plus importantes, à des personnes qu'il aimoit, leur permetoit de mettre dans les villes & dans les forteresses tels Gouverneurs particuliers, & tels Capitaines qu'il leur plaisoit : dont il se trouva mal le premier 2. & son Royaume en a pensé être ruine, & l'at été du tout, sans la valeur & bonheur de ce Roi,

<sup>2</sup> Le Duc d'Epernon mê- obligé favori, leva le masque me, son principal & son plus contre lui dans Angoulême.

qui l'a relevé. Et la peine, en laquelle S. M.? & vous tous vous trouvez aujourd'hui, eft encore un refte de cette trop grande facilité en cela du Roi défunt, que Dieu abfolve, & duquel je n'entensé parler qu'avec tout honneur & révérence. Metant auiss fin à ce propos, auquel je me suis laiss laille aller je ne sçai comment, comme il m'advient trop souvent, que le zele du service du Roi, & du bien public, me transporte plus avant, que la décence ne comporte, & que le besoin ne requiert. Mais comme c'est entre

nons-deux, la faute en est moindre,

Monieur l'Ambassadeur vous aura écrit . comme nous fimes la confultation, que nous devions faire touchant la dispense du mariage de Madame, fœur du Roi. Depuis, j'ai dressé une nouvelle écriture, en laquelle j'ai compris briévement ce que j'avois déduit plus amplement és précédentes; & y ai ajoûté quelque chofe, dont nous nous fommes aperçus depuis. Ausi y ai-je répondu à des objections nouvelles, qu'on nous avoit faites depuis les premieres écritures. Je vous envoye la première partie de cette nouvelle écriture, en laquelle premiere partie font contenues les causes pour lesquelles le Pape doit donner cette dispense, & est expedient & nécessaire qu'il l'octrove. La seconde partie contiendra réponse à toutes les objections, qu'on nous a faites, & vous sera aussi envoyée,

J'ai reçu une lettre de vous, du 13. de Janvier, pour l'expedition de l'Abbaye des. Victor de Paris; & ca i répondu au fieur Baretti, qui me l'a préfentée, avec une autre de M. de Chanvalon; ce qu'il vous plaira voir par la copie de la réponfe, que je viens de faire audit fieur Chan-

valon.

245

Depuis que j'eûs reçu votre lettre du 15. de Décembre, à laquelle je répondis par une mienne du 13. de Janvier ; j'ai parlé au Procureur général de la Congregation du Mont-Cassin de ce que vous m'aviez écrit touchant l'Abbaye de S. Honorat de Lerins ; & suivant un Mémoire, que vous m'en envoyâtes avec votredite lettre. Ledit Procureur m'a répondu conformément à un Mémoire par écrit, qu'il m'envoya depuis, dont le sommaire est : Que lorsqu'il s'est trouvé des Religieux François, capables de gouverner, ils ont été élûs non feulement Abbez de l'adite Abbaye, mais audi Généraux de toute la Congregation; comme fut Frere Céfar de Graffe, & autres: & au dernier Chapitre leur., qui fe tint dernierement à Padouë, y fut élu Prieur de ladite Abbaye Frere Célar de S. Paul, qui l'est à présent : Que les Religieux Nicards & Savoyards, dont il est parlé audit Mémoire, ont tous été reçûs & vêtus par des Abbez François; & néanmoins, que si le Roi ne veut qu'ils y demeurent, les Superieurs les transfereront ailleurs : Que depuis trois ans ont été vêtus quatre Religieux François; & pour l'avenir n'en fera vêtu d'autres que François naturels : Que quelques biens dépendans de ladite Abbaye, qui ont été baillez à ferme à des Etrangers, sont fituez en l'Etat & territoire de Gennes; où les Provençaux n'en eussent pû recueillir les fruits fans trop grande dépense & peine : & quand il faudra bailler à ferme les biens de ladite A'bbaye, fituez en Provence, l'on y préferera toujours les sujets du Roi , & gehs du pays même ; & oue S. M. se peut affurer, que la Nation Françoise a toujours été & sera estimée & honorée par les Peres de cette Congregation, &

qu'ils envoyeront toujours pour Superieurs enladite Abbaye des personnes confidentes à Sa

Majesté.

Monfieur le Cardinal Bandini a un fien neveu, fils de sa sœur, page de la Reine, de la Maison des Strozzi, apellé Ottavio Strozzi. Et pource que ledit Ottavio sera tantôt d'âge pour être mis hors de page , il desireroit , qu'alors fondit neveu fût retenu au service de ladite Dame Reine en quelque autre chose; & m'a requis d'en écrire. Je lui ai dit , qu'entre la qualité de page, & de gentilhomme servant, ou autre telle, on avoit acoûtumé, pour le mieux, d'interposer quelque espace de tems; & que c'étoit le meilleur pour ceux-mêmes, qui fortoient de page, de n'être vûs en une même maison aujourd'hui pages, & demain gentilshomnes servans. Comme qu'il en soit, je vous prie devous interpofer, autant qu'il vous semblera, à ce que ledit Ottavio soit traité au mieux quefaire se pourra, tant pour le respect de la Maifon , dont il eft , & dudit feigneur Cardinal Bandini, son oncle; que pour quelque réputation nôtre en cette Cour, & en Toscane, & ailleurs. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce-14. de Février 1603.

# LETRE CCCXXXVIII.

# MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Par la lettre qu'il vous plût m'écrire le 11. Février, j'ai eu réponse aux' miennes des 30. Décembre, 13. & 14. Janvier. Et quant à ce que vous m'avez écrit des choses d'Angleterre, & du Roi d'Ecosse, & des béné-

ficiers de Bresse, Bugey, Valromey, & Gex, je n'ai rien à vous repliquer, étant de votre avis en tout & par tout. Aulli m'acordé-je avec vous, qu'après le refus qu'on a fait tout fraichement des pensions d'Espagne, il faut que nous allions plus réfervez à ofrir les nôtres. Mais j'ai à vous dire là deflus, (puis que vous en voulez (çavoir mon avis ) 1. Que nos pentions ne feront trouvées si mauvaises, ni du Pape, ni du Cardinal Aldobrandin, ni de la Cour Romaine, pource que, comme j'ai acoûtumé de dire, quand il vient à propos; les interêts du Roi & de la Couronne de France sont conjointsavec ceux du Saint Siege, les François ne tendant point à oprimer la Liberté Ecclesiastique, ni à affervir le Saint Siege, comme font les-Espagnols ; ains à maintenir & conserver l'un & l'autre en son entier, & à faire qu'il y ait toujours un bon Pape, homme de bien & d'entendement, qui ne se laisse tromper par les artifices des malins . & qui se rende Pere commun à tous, & tienne la balance égale, sans procurer mal aux uns à l'apetit & suggestion des autres. De forte que tout Cardinal homme de bien, bon Ecclefiastique, & généreux, se peut acoster de la France, sans faire breche à sa prud'homie, à sa conscience, ni à sa profession, ni à sa générofité, honneur, & réputation. Et si vous aviez par delà le soin de cette Cour, que la grandeur temporelle du Roi requiert, sans metre en compte la dévotion, cette confideration de la Liberté Ecclefiaftique, & de l'autorité du Saint Siege, & de la justice égale, qui est le vrai & folide fondement de tous les partis & focietez durables, vous aquerroit tous les meilleurs & les plus magnanimes Cardinaux de cette Cour.

Tellement que vous feriez plus avec un quart de ce que les Espagnols y dépensent, qu'ils ne fçauroient faire en quadruplant encore la dépense qu'ils y font. Et se trouveroit bien souvent en fin de compte, que les Espagnols auroient payé ceux qui vous auroient servis en bonne conscience; en faisant leur devoir envers le Saint Siege & l'Eglife, & envers toute la Chrétienté. 2. Les Espagnols, au fait desdites pensions, se font adressez à trop de gens à la fois, sans faire choix de ceux, de qui ils pouvoient avoir quelque particuliere ocasion de bien esperer ; ains y ont compris de ceux-là mêmes qu'ils avoient autrefois ofenfez, & qu'ils n'aimoient nullement, & desquels ils étoient encore moins aimez : & encore sans faire diference de mérites, les traitant tous également, & fans atendre l'ocalion; qui est celle qui donne grace & facilité à la plupart des actions; & en tout ceci ont procedé à la découverte, comme s'ils eussent crié, A qui se vent vendre. Là où nous, pour ne faire les mêmes fautes, pourrions donner ores à un, ores à un autre, & aux uns plus, aux autres moins, felon la proportion de leurs qualitez & mérites; & tantôt fur une ocalion, tantôt fur une autre, & si secretement, qu'il ne se scauroit de quelque tems; & à ceux, que nous fçaurions d'ailleurs avoir plus d'inclination versnous, que vers d'autres. Mais il faudroit avoir les moyens prêts pour y commencer, & continuer selon que les ocasions se présenteroient, & que l'on verroit les choses & les personnes y être disposées.

Je vous écrivis par le dernier ordinaire ce que j'avois fait touchant l'Abbaye de S. Honorat de Lerins, avec le Procureur de la Congregacion.

#### ANNE'E M. D. CIII.

de Mont-Callin, & ce qu'il m'avoit répondu & baillé par écrit, & crois, que le Roi feroit bien & utilement de perfifter en ce qu'il a acordé aux Peres de ladite Congregation, ains au Pape, qui en pria & repria tant S. M. & en la confirmation de l'Abbé qui a été élû. Pendant que cette pauvre Abbave à été ès mains de gens d'épée, & en confidence, contre les Canons, & contre toute raison, personne ne s'en estplaint, & n'en a eu compassion. Et maintenant qu'elle est réduite en l'état qu'il apartient, on en crie, fous prétexte que l'Abbé, qui n'est que pour trois ans, n'est point né en France, encore qu'il ait le cœur François; & qu'après lui en viendra un né en France, s'il s'en trouve de capable.

Je fervirai tresvolontiers Mademoifelle de Longueville , tant pour ce que fon defir est pie & faint; que pour ce que je dois fervice à tous eux & celles, qui ont l'honneur d'apartenir au Roi; & que votre recommandation a la même puissance fur moi, que je puis avoir moiproprie de la companya de la

même.

Tout auflitôt que j'eûs achevé de lire votre lettre du 11. Février. j'envoyai vers le P. Général de l'Ordre de S. Dominique, en attendant que je lui puille parler moi-même ; comme jeveux faire, fur, le fait du Pricuré des Religieules de cet Ordre lez-Montargis, & apris, que

in a constant for a new 1 C'éroit Catherine d'Or-Charles de Gondi , Marquis de Bell'-Ife , institua paleans, fille de Leonor, & fœur d'Henri I. Ducs de reillement la Congregation Longueville, Fond trice du des Benedictines, apellees promiér. Monaftere des Cardu Calvaire. Elle mourut à melites de Paris. Antoile 25. d'Avril Postiers. netie fa forur ; venve de 1518. L. 57

fur autre avis qu'il avoit eu par le précédent ordinaire, il avoit jà aprouvé la cassation, que le Provincial avoit faite de l'élection de la Religieuse de la Maison de Courtenay \*: ce qui est bon pour Sœur Anne de Sallart , l'élection de laquelle néanmoins il n'avoit point confirmée,. pour ce qu'elle n'avoir eû nombre fufifant de voix, qui doit passer de deux la moitié du nombre des Religieuses, qui se trouvent à l'élection. Et pour ce il avoit ordonné, que la vieille Prieure continuât le régime & administration de sa. charge. Et pour le regard de l'avenir, m'a fait dire, qu'il tiendra les choses en cet état jusques. à ce qu'il foit par-delà, où il se veut acheminer à ce printems; &, étant là, fera que les Religieuses éliront & accepteront pour leur Prieure ladite Sœur Anne de Sallart, pour obéir au Roi, & contenter ceux, à qui elle apartient. & conformement à ses bonnes & louables qualiez. Et ainfi , il me semble que cet afaire est en assez bons termes. Quand je parlerai à lui .. je verrai s'il y aura moyen d'obtenir, qu'il confirme ladite Sallart en la possession où elle a été mise par le Provincial; & vous v disposerez cependant les choses par-delà par toutes les voyes, que vous jugerez être expedientes & raifonables...

Le fieur de Seaux , fils de Monfieur de Gefvre, eft rés-bien moriginé, & fort fludieux & fage, autant ou plus qu'aucu que j'aye, û defon âge.. Et en tant que j'en puis juger, î l a

L'Original porte de Garatener, mais je crois, que de Secaux, qui fut depuistener connois point de Maije ne Courtenay en Kander

inclination, & fera propre à la profellión, à laquelle M. de Gefvre fon pere l'a deftiné, & le Roi en fera bien fervi . & le public; & vous, Monsieur, recevrez tout contentement de l'avoir dresse & instruit. Et comme je tiens à honneur, que vous m'en ayez demandé mon avis, ausli vous pouvez vous aflurer, que je vous l'ai mis en ce peu de mots à la vérité, & plutôt au dessous, qu'au dessus de la bonne opinion, que l'ai de lui.

J'ai été requis de vous rafraîchir la recommandation que je vous fis par ma lettre du 23, d'Août dernier, à ce qu'au Comte de la Sapenassa, du Royaume de Naples, fullent rendus deux cens trente-cinq ducats, & deux bracelets de diamans, que les gardes du pont de Beauvoin lui ôterent au mois de Juin précédent, comme il passon audit pont de Beauvoin retournant d'Espagne. Je croi, qu'outre que telle restitution est de raison & justice, elle nous tournera à houneur & réputation; comme aus lie contraire fera mal penser & mal parler de nous parmi les nations étrangeres. A tant, Monsieur, & C. De Rome, ce lo. Mars 1603.

## LETRE CCCXXXIX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, L'ordinaire de Lion n'arriva qu'hier, mais votre dépêche faite à Monceaux le 24. Février qu'il nous devoit aporter, nous fut renduë dès le 14. de ce mois par un extraordinaire, auquel paffant par Lion elle fut baillée par Jacquet, Commis du fieur de la Varenne audit Lion. Je vous remercie bien-hum-Lio.

blement de ce que j'ai trouvé tout au commencement, qu'il vous avoit plû lire au Roi malettre du 27. Janvier , quoi qu'elle fût plus hardie que la façon de ce tems ne comporte : & ne puis affez loûter la bonté & bénignité de-Sa Majefté, qui a pris le tout en bonne part : dont je me fens autant obligé envers elle ; comme de tant d'autres biens & honneurs ; qu'il lui- a plû me faire par-deflus mon mérite : & me contentant pour cette heure de vousen dire ce peu , je ne m'arrêterai plus fur ce propos.

Par la longue lettre que je vous écrivis le 10. Février, j'anticipai de vous écrire mon avis fur la propolition du Pape-touchant le mariage de Monfeigneur le Dauphin avec l'Infante d'Élpagne: auquel avis je ne changerien à préfent, me iemblant de m'être aflez défié des Elpagnols en cet endroit, comme je fais quasi en tous autres. Bien reconnois-je que je manquai en une cho-fe, à (çavoir, en n'ayant point aflez confideré la petre, que la conclusion de ce mariage pourroit aporter au Roi, de la bonne afection de ceux, qui font contraires au Roi d'Elpagne, & quifont aujourd'hui un corps fort puillant i dont

y Tout Prince prudent doit bien avifer à ne rien faire de tout ce qui peut lui faire perdre l'amitié & la confiance de fes Alliez, & particulièrement, lorfque ce font des amis, qui font ennemis mortels de fon plus puisfant & p.us dangereux ennemi ; comme l'etoient alors du Roi d'Efpagne , & de la Mailond' Autriele,

les Hollandon & les Princes Proteflans & Allemagne. Ainfi les Miniftres de France avoient grand raion de na vouloir point fe häret de conclure un mariage, dont les Efpagnois auroient resu'elli tout l'avantage préent, fans nous laiffer d'autres pages que des efperancesiocertaines.

j'ai été mieux instruit par la dépêche du Roi à! Monsieur l'Ambassadeur du 24, Février, où ce point est très-prudemment & amplement reprefenté. Par ainsi, je révoque ces mots de ma-"lettre du 10. Février, Que le Roi n'y scauroit rien perdre, pourvu qu'il ne se fiat point d'eux ; & suis à présent d'avis, qu'il y faut mieux & mieux penfer, avant que de s'engager de si loin à un contrat, duquel l'execution ne peut ensuivre de 14. ou 15. ans, quandbien on auroit bonne intention; & d'ailleurs peut être empêchée par infinies occurrences & prétextes, qu'un fi long tems a accoûtumé de porter. Qui est tout ceque pour cette-fois vous aurez de moi, qui pour fin de la préfente, me recommande bien humblement à votre bonne grace. De Rome, ce 24. de Mars 1603,

#### LETRE CCCXL.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, Cèttesci fera seulement pour retenir la coûtume; que j'ai de vous scrire par tous les ordinaires, moi n'ayant aucune réponse à vous faire; & ne devant entreprendre for l'ofice de Monsieur l'Ambassadeur, qui le fait très-dionneut.

très-dignement.

Les Superieurs de la Congregation de Montcaffin m'ont de nouveau confirmé avoir élû. Prieur de l'Abbaye de S. Honorat en l'îlle de Lerins un Religieux François, Provençal; apellé Dom Célar de Saint Paul', & frere de Monfieur de Barcillon, Confeiller, du Roi en la Cour de Parlement d'Aix; & qu'ils tiendroit toujours particulier compte des François, à tou-

tes les fois qu'il s'en trouvera de capables pour

gouverner.

Le Général de l'Ordre de S. Dominique s'en alla à Naples avant Pâques, & n'est encore de retour : qui est cause que je ne lui ai pû parler. du Prieuré de cet Ordre, qui est près Montargis, pour Sœur Anne Salfart. Quand il sera de retour, je ne manquerai point de lui parler. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 8, d'Avril 1603.

### LETRE CCCXLL

#### AU ROY.

# SIRE,

l'obélirai très-volontiers au commandement .. qu'il a plû à Votre Majesté me faire par sa lettre écrite à Mets le 22. de Mars, & me joindrais à Monsieur de Bethune en la poursuite de l'Indult, que V. M. desire du Pape pour le nomination des Evêchez, Abbayes, & Priemez électifs du païs de votre Protection de Mets. Toul & Verdun. Louant Dieu cependant du bon succes, qu'il a donné au voyage que V. M. vient de faire audit pais 1, & le priant de vous continuer

a Le Roi fit ce voyage de l'autre dans la citadelle; Mets , pour s'affurer de lesquels y faisoient tous deux cette ville, où le Comte de les fouverains. Ce qui lui Mansfeld, Gouverneur de reuffit à fouhait. Soit die! Luxembourg, avoit, à ce en passant, que ce sur là que l'on disoit, des intel- que les Jésuites plaidérent? ligences secretes. Ce sut aussi si bien leur cause auprès de pour en chasser les deux So- lui, qu'atendri par leurs foûboles, dont l'un étoit Lieu- missions ,, il les embrassa , renant de Roi dans la ville . avec - promesse - de - les rétafemblable prosperité en tous autres endroits, &

en toutes vos afaires & actions.

Quant à l'ordre que V. M. veut donner, que la pension, qu'il lui a plù m'ordonner, soit bien-assignée & bien payée, V. M. m'en fera grande grace, me désivrant non seulement de nécessité, mais autil de la contrainte de vous en plus importuner, n'y ayant chose en ce monde, que je fassigne plus contre mon cœur, que de demander. A tant je baise très-humblement les mains à V. M. & prie Dieu, qu'il vous donne, ,Sire, &cc. De Rome, ce 21. d'Avril 1603.

blir en France , des qu'il quoi if satisfit ponctuelles feroit de retour à Paris : à ment.

# LETRE CCCXLIL

### A MONSIEUR DE VILLEROY ..

M Onsteur, La dépèche, que vous nous fuites à Mets le 12. de Mars, nous fur renduè le 14, de ce mois, par laquelle nous avons eu réponse aux nôtres des 10. & 24, de Févier, Je me sens grandement obligé au Roi, & à vous, de ce que les miennes ont été prises en bonne part, de pareillement de cequ'il vous à plû me déclarer ce que vous estimez qu'il se puille faire de mieux en certaines choses y contentés. Car comme j'écris mon avis rondement & librement, quand il m'est demandé; aussi fuis-je très-aise quand on me montre mieux, & suis si peu ami de mes opinions, & si éloigné de toute opiniâtres, que non seulement je me range volontiers à ce que j'aprens de meilleur, mais austi me soumers facilement

au jugement des plus avifez, lors même queje ne comprens point bien leurs raifons, & qu'il me fembleroit autrement. Vous aurez vû par na lettre du 24. Mars, comme de moi-même je m'étois dêja départi de l'opinion que j'avois, loríque j'écrivis celle du 10. Février, touchant le mariage de Monfeigneur le Dauphin avec l'Infante d'Efiagne. Et à préfent, pour le regard de la Paix à faire ou à procurer és Pays-bas, jer m'en remets à ce que vous en jugerez être le meilleur, priant Dieu, qu'il faife prosperer au Roi tout ce que Sa Majesté fera ou laissera d'y faire.

Quant à l'Angleterre, fi ce qu'on écrit de delà eft vrai, que la Reine n'a pas plutôt eû rendu l'ame, que le Roi d'Ecosse y a ée reçu passiblement 1, le distrend en est vuidé, & les gens de cette sle-là ont bien montré, qu'ils s'gavoient faire leurs afaires entr'eux tôt & surement; & que ceux de dehors se sont seus des leurs dessens de represent eux de verte se s'et pour de les Espagnols, qui sont les plus marris de cet évenement, s'eront les premiers à s'en conjoits avec le Roi d'Ecosse, & à tâcher de le mettre de leur côté, si vous n'êtes sont pourvoyans & diliègens à les prévenir 2.

t Auffi-tot que Robert Proceribus in Comities de fica ceffore deliberantibus ut pra-Cecill eut présenté au Parlement le Testament de la fentavit , concordibus fuffra-Reine Elifabeth , Jacques , giis illum Regem acclamave-Roi d'Ecoffe , fut proclamé runt. Piafecii Chronica. Roi d'Angleterre à toutes: Le Rois d'Angleterre voix. Succefferem fibt in re-Honri VIII difoit que gno designaverat . Jacobum VI. L'Angleterre étoit le balan-Scotie Regens codscilis obficier de l'Europe, qui dongnatis , ques Robertus Cecilius noit le mouvement & le fibi ab ca vivente concreditor: contrepoids qu'elle: vouleigJe lotte Dieu du bon succès, qu'a eu votre voyage de Mets, & ne manquerai de servir le Roi au fait de l'Indult, que Sa Majesté destre pour ce païssal : pour lequel obtenir, je prévois que nous aurons beaucoup à faire; mais c'ett és choses dificiles, que la vertu & l'indultrie & encore l'afection se montrent. La poursuite, que nous faisons de la dispense du mariage de Madame, secur du Roi, avec Monfieur Je Duc de Bar, ne se rencontre pas trop bien avec celle, que nous avons à recommencer touchant cer Indult, atendu mên.ment le peu d'aide; que madire Dame nous prête; mais nous serons au moins mal que faire se pourra.

J'estime, que ç'a été très-bien fait d'envoyer la justion que vous m'écrivez, pour faire recevoir l'Abbé nouvellement étû de l'Abbaye de Saint Honorat de Lerins; & même que j'ai pa-

aux deux balances , c'eft-àdire, a la France & à l'Efpagne. Le Secretaire d'Etat A tonio Perez en convient dans une de ses lettres latines au Comte d'Effex . Ministre & Favori de la Reine Elisabeth. Quod illie (dit-il parlant d'un certain livre, qu'il envoyoit à ce Comte ) de aquilibrio Gallie & Hifpanie afferitur , Angliamque effe. Examen Europæ , flaterafque illa duo regna ejufdem Europe , non omnind rejiciendum est à prudentiwirs. Cela montre, combien il importe à ces deux Couronnes de ménager l'amitié.

de l'Angleterre , qui étant par l'avantage de sa situation . leur véritable balancier , peut toujours aporter. un grand poids au parti qu'elle embraffe. Elifabeth fout bien faire son profit de cette prudente leçon de fon pere : car elle en fit la maxime fondamentale de son regne, qui fut également long & heureux. Elle aida la France à se relever, de peur que sa chute ne fit monter à la Monarchie Univerfelle le-Roi d'Espagne, qu'elle avoit inieret d'abaiffer & d'afoib!ir.

role des Superieurs de la Congregation du Montcallin, qu'ils muttront hors de ladite Abbaye les Nicards, & tons autres, de qui on pourroit avoir quelque foupçon. Je vous remercie bien humblement de ce qu'il vous a plù parller à la Reine pour le neveu de Monfieur. le Cardinal Bandini, page de S. M. & en ai rendu compte audit feigneur Cardinal, qui s'en reflent votre ebligé. À tant, Monfieur, &c. De Rome, ce-21. d'Avril 1603.

# LETRE CCCXLIII.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Je vous remercie, de toutemon affection, de la très-amiable & très-prudente réponte, qu'il vous a plù faire à la lettre, que je vous écrivis le 19. Février à part touchant l'Evèché de Bayeux, & m'en sen sulli obligé envers vous, comme de l'Evèché même, que vous me fites donner par le Roi. Je m'y conduirai de la façon qu'il vous a plù me confeiller, de forte néanmoins que vous ayez tout loifir d'avisfer, si vous aurez à me commander quelque chose pour personne, qui vous soit à gré: vous assurant cependant, que comme je n'ai rien, que par votre moyen, aus sil êtes vous feigneur. & maitre de toutce que j'ai: De Rome, ceal-

### LETRE CCCXLIV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, La lettre qu'il vous plût-m'écrire de Toul le 8. d'Avril, me fut renduë le 26. & je fut très aise d'entendre le bon succès, qu'avoit eu le voyage du Roi à Mets ; & que S. M. eut pouvu à la sureté de cette ville-là, & à la tranquillité de la frontiere d'Allemagne : & prie Dieu que l'une & l'autre foit perdurable. Vous avez bien deviné par votre lettre, que si la Reine d'Angleterre mouroit de la maladie, dont vous aviez reçu la nouvelle, & que la maladie ne fut longue; le Roid'Ecosse en recueilliroit la succession. crois-je qu'il adviendroit ce que vous dites, que les Catholiques empireroient leur condition, fi étant les choses comme elles sont, ils atentoient quelque chose contre ledit Roi-sur cette ocasion; Mais ce fiecle est plein de gens malins & de fols; & les malins , pour acheminer leurs desseins , ne fe foucient point que les fols fe perdent. Tant y a que le Pape, qui est très-bon & trèsfage, ne fera rien mal à propos, & jusques ici nous n'entendons point, qu'il ait fait autre chofe, que mandé aux Eglifes, qu'on y priât Dieu.

Nous sommes zoujours après l'afaire de la dispense de mariage; & outre la derniere écriture que j'ai dresse, dont il a été baillé copieau Pape, & aux Cardinaux de la Congregation, & aux quatre Consulteurs, je dois, un de ces jours, aller informer S. S. de vive voix. Cependant, je vous envoye toute ladite écriture entiere, ne

vous en ayant envoyé ci-devant, que la premiere

partie & la plus courte.

M. de Cherelles, qui arriva hier au foir bien tard, m'est venu voir ce matin, & m'a rendu la lettre, qu'il vous a plû m'écrire par lui du 24. Mars. Quand il ne feroit mon ami ancien, comme il est, je le servirois toujours pour le respect de votre recommandation : & quand je ne l'aurois jamais connu , & que personne ne m'eût écrit pour lui, il m'a aporté & donné une chose fi chere & précieuse, que je l'en aimerois & servirois toute ma vie.

M. l'Evêque de Beauvais est en cette ville depuis le 21. d'Avril. Il me rendit une de vos lettres du 7. de Mars ; je me fuis ofert à le fervir en tout ce que je pourrois. C'est un très-digne-Prélat, & merveillensement docte : je ne lui ai parlé fois, que je n'ave apris de lui quelque chose notable. Le Roi fera beaucoup pour son service, & pour le bien public, de l'avancer encore plus. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce s. Mai: 1601.

### LETRE CCCXLV.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR, Le dernier ordinaire, qui IVI arriva en cette ville le 11. de ce mois, m'aporta la lettre, qu'il vous plut m'écrire le 21. d'Avril, par laquelle j'ai vû les changemens, qu'a aportez la mort de la Reine d'Angleterre, & la déclaration de fon fuccesseur faite par le Confeil incontinent après son déceds. C'est l'ordinaire des hommes, de regarder plus au sole àorient, qu'à l'occident 1, & des Princes bien avisez, qui sont apellez à un nouvel Etat, d'y entrer doucement, sans irriter ni mécontenter personne dedans ni dehors 2. Si ce Prince continuë, guidé par la vertu, & acompagné de bonheur comme jusques ici, il sera très-grand, & fera bon l'avoir pour ami : & nous , qui , depuis quelques années en ça, n'avions eû l'œil quasi qu'en un lieu, faudra, que l'ayons ci-après en deux ; comme faudra bien aulli que fassent encore d'autres. Et enfin de compte, celui de tous, qui regnera le mieux, & le plus justement à l'honneur & gloire de Dieu, & au foulagement, profit & félicité de ses sujets, sera le plus fin, le plus assuré, le plus fort, & le plus aimé, loué, & béni de Dieu & des hommes; en quoi consiste la vraye & perdurable grandeur & puissance des Rois, & l'affûrance de leur posterité.

· Outre votredite lettre, j'en ai reçu une du Roi, & une autre de vous, pour le gratis de l'Abbaye de Bourgdieu, au Diocese de Bourges, pour un des fils de Monsieur de Châteauneuf , lequel m'en a aussi écrit. Je servirai 8. M. & your deux très-volontiers, & espere, que ce ne fera point sans fruit; mais il nous faut atendre un peu, pour ce qu'il n'y a pas longtems, que Monsieur l'Ambassadeur de fon côté, & moi d'un autte, en avons demandé & obtenu; & qu'il y a aujourd'hui bien à tirer.

Le Roi m'a encore écrit pour Frere Nicolas

<sup>1</sup> Occidentem ab emnibus deferi , Orientem fpeltari. II-Inc cundle vergere. Tacite.

pari in omnes fludio agere :

nulla edia, unllas injurias, nec enpidinem ultionis afferre, & ea maxime declinare , que-2 Nullis discordies imbati, rum recens flagrat invidia, Tacite.

Coëffeteau 3, Religieux de l'Ordre de S. Dominique, qui a été élû Prieur du Couvent des Jacobins de Paris : à ce que son élection fût confirmée par le Pere Général de l'Ordre, nonobstant les dificultez, que quelques-uns y font. La lettre est du dernier de Janvier , & ne me fut renduë que le 13. de ce mois. Quand je la vis de date si vieille, je me doutai, que je ne se-rois à tems pour faire l'ofice, que S. M. me communandit; mais je ne laissai pour cela de parler au Pere Général de l'Ordre, qui retourna de Naples la semaine passée. Il m'a dit , qu'il avoit , longtems y a , cassé l'élection , qui avoit été faite dudit Coëffeteau, & en avoit envoyé les lettres de cassation à Paris , non pour ce que ledit Coëffeteau n'avoit été Prieur d'autre Couvent, ni pour ce qu'il n'avoit encore ateint l'âge de quarante ans; ni pour ce qu'à son élection étoient intervenus plusieurs, qui ne devoient y avoir voix; ( fur quoi il eut facilement dispense, & mêmement en France, où il n'est besoin aujourd'hui de tant de rigueur : ) mais pour ce que lui Général avoit été informé tellement de la vie & mœurs dudit Coëffeteau, qu'il n'avoit pû faire de moins, que de casser ladite élection. Et néanmoins, pour fauver l'honneur à l'élû, il n'avoit point exprimé les vrayes causes de ladite caffation ; ains avoit montré & déclaré

3 Nicolas Coëffeteau, qui depuis fur nommé a l'Evéché de Marfeille, & mourut en 1633. ayant réfigné ect Evêché, avant que d'en prendre possession, à François de Loménie, Jacobin, parent des Comtes de Bricane, Secretaires d'Etat. Ce fut M. Coëffeteau, qui répondit au livre du Roi Jacques d'Angleterre, intitulé: Triplici nodo triples cuneus, fu, Apologia pro juramento fidilitatis,

#### ANNE'E M. D. CIII. 263

la faire pour ce que ledit Coëffeteau étant fort docte, & Docteur Régent en la Faculté de Théologie, il feroit grand dommage pour l'Etude de Paris, qu'il fût détourné de fes lectures , qu'un autre ne scauroit faire si bien que lui , pour l'ofice de Prieur du Couvent , que d'autres scauroient faire auslibien que lui. M'a dit de plus ledit Pere Général, que les lettres de la cassation, qu'il avoit envoyées à Paris à un certain Religieux de son Ordre, avoient été suprimées; & que non feulement ce Religieux, mais aussi Monsieur le Nonce, avoient écrit à lui Général, qu'il feroit bien de confirmer ladite élection; & qu'autrement la Cour de Parlement pourroit y mettre la main, & s'en pourroient ensuivre des inconveniens : Que lui Général avoit répondu audit sieur Nonce, qu'il desiroit éviter toute forte d'inconveniens, & ne s'étoit mû à casser ladite élection, que par le devoir de conscience, & l'observance de leur Regle : Qu'il en faisoit Juge Monsieur le Nonce même, qui representoit le Pape par-delà, & le prioit de s'informer des excès prétendus être commis par ledit Coëffeteau; & si lui Nonce trouvoit, que ce dont ledit Coëffeteau étoit chargé, ne fût vrai, il lui plût confirmer ladite élection lui-même : au contraire, s'il trouvoit, qu'il fût vrai, il lui plût d'en faire publier ladite cassation, sans toutefois scandaliser l'élû, & la couvrant de l'honnête voile, qu'il lui avoit donné : Qu'à cela Monsieur le Nonce, par ses dernieres lettres, avoit répondu à lui Général, qu'il s'étoit informé de ce que dessus, & avoit trouvé que le tout étoit vrai ; & que pour ce il feroit publier ladite cassation après Pâques, en la façon, & fous le prétexte, que lui Géné-

ral avoit voulu & écrit. Quand j'en ai ou tout ce que destius, je n'ai pû faire de moins que d'aquiescer, & de loüer la procedure dudit Pere Général; auquel j'ai encore parlé du Prieusé des Religieuses de S. Dominique lez-Montargis, pour Sœur Anne de Sallart: & il m'a dit, que depuis qu'il m'avoit fait informer de tout ce qu'il avoit fait jusques alors, il ne savoit ce que le Provincial y auroit fait; & que le Pape avoit trouvé bon ce qu'il avoit ordonné làdessius.

Le Pape n'a point encore cû loifir de voir la derniere écriture, que j'ai faite fur la dispense de mariage; & dit, qu'il veut l'avoir vûë avant que j'aille l'informer de vive voix. Ce n'est pas chose qu'il faille presser, ains est une de celles, où il faut se hâter lentement, suivant l'ancien proverbe.

M. de Cherelles eût hier le bref, qui lui étoit nécessaire pour l'afaire, qu'il va traiter à Malte; & est parti ce jourd'hui, pour s'y acheminer. A tant, Monsseur, &c. De Rome ce 10, de

Mai 1603.

### LETRE CCCXLVI.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, De ce qu'il vous a plû m'écrire des choses d'Angleterre, par votre lettre du 6. de Mai, que je reçùs le 23, je me remettrai à ce que je vous écrivis au commencement de ma derniere du 19. du même mois, répondant la vôtre du 21. d'Avrli: & des deux Couvens des Religieuses, dont vous m'avez écrit par la même lettre du 6. de Mai, je vous fera

ferai une lettre à part, réfervant cette-ci pour deux choses, qui ont un peu plus du public : dont la premiere sera, que le Pape m'envoya dernierement le Commissaire de la Chambre Apostolique pour me dire, comme ausli à Monsieur l'Ambassadeur, qu'étant tombé un arc du pont d'Avignon, en atendant qu'il fût refait, il étoit nécessaire de passer le Rhône par barque ; & que les Oficiers du Roi en Languedoc avoient voulu bailler à ferme ce passage eux seuls pour le tout, prétendant que ce fleuve apartient du tout à S. M. Mais prétendant le Saint Siege, que ledit fleuve lui apartient par moitié, Monsieur le Vicelegat avoit remontré aux Oficiers de S. M. que ledit passage se devoit bailler à ferme par autorité & commun consentement, tant du Pape que du Roi; & que les deniers, qui proviendroient de la ferme, se devoient apliquer à la réparation dudit pont : Que sur cela, lesdits Oficiers du Roi s'étoient contentez d'en écrire à S. M. & atendre fon commandement, fans cependant rien innover ; comme auli les Oficiers du Pape en avoient rendu compte à S. S. Après cela, ledit sieur Commissaire me dit les raisons, qui faisoient pour le Saint Siege, lefquelles font contenués en un Mémoire en lanque Italienne , qu'il me laissa, & que je vous envoye : ce qui me gardera de vous les déduire autrement. Mais sur ce qu'il montra desirer que i'en écrivisse en Cour, & fisse bon ofice pour la conservation du bon droit du Saint Siege; je vous dirai, que quant au droit commun, & à la raison naturelle, il me semble, que les gens du Pape ont raison; & que si le Roi n'a quelque droit particulier, que je ne puis deviner, S. M. fera bien & justement de consentir & ordonner . Tome V.

que ledit paflage foit baillé de commun confentement des Officiers tant du Saint Siege, que de la Couronne: & que les deniers en toient convertis à la réparation du pont : de quoi je me

remets à sa prudence & justice.

L'autre chose, dont j'ai à vous écrire est, qu'ayant Monsieur de Lorraine obtenu de N. S. P. l'érection d'une Eglise Collegiate en sa ville même de Nancy, & l'expedition étant minutée, & la suplication signée par S. S. Monfieur l'Ambassadeur a eu quelque volonté de s'y oposer. Sur quoi le sieur Bernardino Baretti, qui procuroit cette expedition pour Monfieur de Lorraine, a remontré, que le Roi n'avoit point d'interêt à ladite érection ; & partant il esperoit plutôt faveur & aide des Ministres de S. M. qu'il n'en craindroit aucun empêchement : & par l'avis de Monsieur l'Ambassadeur m'a mis en main la minute de ladite suplication. Laquelle ayant lûë & considerée, j'ai trouvé, que ladite Collegiate a été érigée avec tous les avantages en'il s'est pû faire, tant pour ladite Collegiate en soi, que pour Monsieur de Lortaine. A quoi néanmoins je n'ai point vû, que le Roi cut aucun interêt notable, qui méritat que S. M. ou autre pour elle, en format oposition par devant le Pape, & contre un Prince son voisin, & si fort alié, & duquel en ce dernier voyage de Mets il venoit de recevoir tant de bon traitement & de service : & ai été d'avis , que Monfieur l'Ambaffadeur laissat aller l'expedition ,. & néanmoins, que ledit Baretti en baillat une copie pour envoyer à S. M. qui verroit, si en l'execution de ladite bulle elle auroit à faire quelque chose. Les Eglises Collegiates n'ont point de Diocele, comme eut eû la Cathedrale, pour laquelle on vouloit distraire & démembrer une grande partie des Dioceses de Mets & de Toul. au grand détriment non seulement des Evêques, mais auffi des villes de Mets & de Toul. Davantage, des bénéfices, qui sont unis à ladite Eglife Collegiate, il n'y en a pas un qui soit à la nomination du Roi : en quoi j'aurois fondé le principal interêt de S. M. Aussi sont lesdits bénéfices pour la plûpart réguliers, & par ce moven jà exemts de la jurisdiction des Eveques. & une partie d'iceux bénéfices étoient déja unis à autres Eglises. Que l'Eglise Collegiate, & les personnes & biens d'icelles soient exemts de la jurisdiction de l'Evêque, ce n'est point chose nouvelle, y en ayant plusieurs autres en France & ailleurs; & n'ôte rien à l'Evêque, puisqu'il n'avoit jurisdiction en une Eglise, qui n'étoit point encore en nature. Outre que par le decret aposé à la fin de la suplication, la jurisdiction & la visitation des Evêques leur est expresiément conservée, hors les personnes & les biens de ladite Eglise Collegiate: & d'une Abbave de l'Ordre de Citeaux qu'il y a , les Ducs de Lorraine en sont fondateurs, & le Général de l'Ordre a consenti lui-même à l'union. De forte que pour maintenir au Général de l'Ordre un tel quel droit fur ladite Abbaye, qu'il abandonne lui-même, & que le Pape laifle aller, il ne semble pas que le Roi s'en doive formalifer contre un Prince à lui si conjoint comme deffus. A tant, Monfieur, &c. De Rome. ce 2. de Juin 1603.

### LETRE CCCXLVII.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR, Par le commencement de la M lettre qu'il vous plût m'écrire le 19. de Mai, laquelle me fut rendue le s. de ce mois. j'ai vû comme le Roi avoit été travaillé extraordinairement d'une espece de colique 1. dont j'ai été très-marri ; me consolant néanmoins en ce que S. M. suivoit le conseil des Médecins, & se proposoit de vivre ci-après avec plus de regle. Aussi à la vérité est-il digne de la prudence de confiderer meshui , qu'encore que fon grand courage ne foit pour vieillir jamais, & qu'il l'aura toujours jeune, gaillard, & vigoureux, voire es choses même naturelles qui manquent avec le tems; si est-ce qu'il n'est pas ainsi des parties du corps, tant interieures qu'exterieures, lesquelles, vieillissant & s'afoibliffant de jour en jour, ne peuvent plus comporter les mêmes exercices & actions, qu'elles faisoient en jeunesse. J'ai observé au cours de sa vie, que de plusieurs traverses & fâcheux événemens, qu'il a eûs en paix & en guerre, Dieu en a tiré du bien & de la prosperité pour lui. Si S. M. tient cette promesse de se mieux garder à l'avenir, il adviendra de même de ce dur affaut, qu'elle eut en sa santé la veille de la Pentecôte, pource qu'elle en vivra ci-après plus fainement & plus longuement comme il est néceffaire à son Royaume, à ses enfans, & à onte la Chrétienté. Dieu lui en fasse la grace.

1 Le Roi avoit en une rétention d'urine si violente, qu'il en avoit pensé mourir.

Les Espagnols n'ont pas seulement nommé un Amballadeur <sup>2</sup> pour l'envoyer vers le Roi d'Angleterre, comme vous m'écrivez; mais en atendant que cetui-là parte, & fasse la cérémonie à découvert, ils traitent déja avec lui sois main, par des personnes de basse qualité, envoyées vers lui à couvert sous autres prétextes, & qui sont semblant d'avoir toute autre afaire auprès de lui. Je l'apris vendredi 13, de ce mois,

2 Cet Ambassadeur étoit Don Juan de Toffis . Comte de Villamediana, envoyé au Roi Jacques , pour le félieiter fur fon avenement à la Couronne d'Angleterre, Mais, ce compliment de félicitation n'étoit que le prétextede son Ambassade, puisque le Roi Jacques disoit . que le Roi d'Espagne lui avoit envoyé ce Comte pour faire les affaires en poste. Témoignage qu'il avoit à négocier avec ce nouveau Roi , Neta , que Villamediana possedoit la charge de Géneral des Postes. L'année suivante, Philippe III. envoya à Londres Don Juan Fernandez de Valesco, Connétable de Castille, qui acheva de conclure la Paix entre les Couronnes d'Espagne & d'Angleterre, par le ministere du Comte de Villamediana , & du Docteur Aleffandro Rovida , Sénateur de Milan, qu'il substitua & fubdelegua à fa place, pour ne faire aucune fon tion d'Ambassadeur. Car il tenoit

ce titre au-dessous de lui; & pour foûtenir fon point d'nonneur, il ne fit quassifter aux Conférences, fans rien dire que jurer la Paix avec le Roi, quand elle fut concluë. Il est souvent parlé de ce Connétable dans les lettres de notre Cardinal', qui dit dans une , que ce Soigneur ofa bien disputer le rang au Sacré College, dans la cérémonie de l'entrée de la jeune Reine d'Espagne à Ferrare. Après cela , perfonne ne s'etonnera, qu'il méprisat le titre d'Ambassadeur, dont plusieurs Princes même se sont tenus treshonorez. Durant l'Interdit de Venise, le Duc de Savoye, gendre & beau-frere de deux Rois d'Espagne, vouloit bien aller à Venise en qualité d'Ambassadeur de l'Empereur, pour acommoder ce differend : & ce fut la jalousie des Espagnols, qui rompit le dessein de cette · Ambaffade , qu'il avoit acceptée.

jour de Consistoire, en m'entretenant avec un Cardinal des mieux avifez. Auffi eft-ce chofe toute commune en cette Cour, que nonobstant la guerre, qui étoit ouverte, & est encore de Couronne à Couronne , les navires Anglois font reçûs, invitez & bien traitez aux côtes d'Espagne ; la où les nôtres, depuis la Paix faite & jurée, y ont été traitez, comme vous sçavez. Les Espagnols nous haissent plus qu'ils ne haisfent les Anglois & Ecossois, & nous craignent moins par mer, où est leur principale crainte. Par ainfi il pourroit être qu'ils aimeroient mieux s'allier avec eux 3, qu'avec nous, & qu'ils s'en fieroient plus: & en matiere de brigues & menées, ils surpassent tontes les autres nations : & quoiqu'en d'autres choses ils soient avares , néanmoins en celles-ci, ils font plus que liberaux. Du nouveau Roi d'Angleterre, je ne prens pas pour argument certain de les intentions & afections envers qui que ce soit, tout ce qu'il peut dire & faire à présent qu'il n'est encore en possession de son nouveau Royaume 4.

3 Les Espagnols (dit le Contre de Bethune dans une de se lettres au Roi) font défa courir le bruit, qu'ils font affirez de la Pair avec PAngleterre, & qu'ils la tiennent comme en leur main: & l'on m'a affaré, que pour y parrent plus aissement, ils veulent continuer la proposition, que le Tass (Éctoit Dus Juan de Tasse, l'éctoit de l'éct

persuader plus facilement le Roi d'Angleterre par cette esperance. Lettre du 29. Décembre 1603.

4 11 ny a point de fond À thire fur cque dit ou fait un Prince, qui entre en possibilité d'un Royaume, ou d'un Etat étranger; che d'ordinaire il fe défic également de tous ceux qui traistent avec lui , jusques à cequ'il ait afferais fon autorite, fondé la disposition des esprits, étudié es vrais interits, & escenans le fort & crèts, de reconnu le fort & crèts, de reconnu le fort & proposition des esprits, étudié es vrais inMais quand il y fera bien initallé, & qu'il fera faili & maitre des forterelles, des arfenaux, & des ports, & qu'il fe verra obéi en toute cette Ifle-là fans aucune aparence de contradiction ; alors on pourra mieux juger de fes intentions & afections par ce qu'il dira & fera en ce tems-là.

Je fervirai Monfieur de Bethune en l'execution des commandemens, que le Roi lei fait; mais je fuis marri de ce que je voi, que pardelà vous commencez à douter de la borne volonté du Pape, parce qu'il ne nous a alja acordé la dispense de mariage, ni l'Indult de Mets, Toul, & Verdun; ni la provision de l'Evaché de Troyes pour M. Benoît. Je puis dire av c vérité, & fans vanterie, que personne n'a tr.vaillé plus que moi auprès du Pape en chacun de ces trois afaires; & toutefois je ne m'aperçûs jamais, que le retardement de leurs expeditions provint du peu d'afection, que le Paise eût vers le Roi, ou le Royaume; ains j'ai reconnu en lui plusieurs fois beaucoup d'afliction de ce qu'il ne pouvoit complaire à Sa Majesté. Mais comme nous avons nos raisons de demander, il a les siennes pour refusers, ou dilayer,

le foible de cet Etat. Animus, dit Tacite, novo principsin supensus, & vultus quique ac sermonis omnium circum spessant,

5 Dans une ocasion prefque femblable, (c'étoit la poursuite de la dissolution du premier muriage du Roid'Angleterre Henri VIII.) le Pape Clément VII. fit sette réponse a l'Evêque d'Auxerre , Ambassadeur de France , qui le conqurot au aom de François I. de conceuter Henri : [Lē plus grand deplasire, que je puisse avoir, qui il apartient de decider cette affaire: car il ne m'en peut arriver moins, que de perdre l'amitté des deux Rois. Si je pouvois ce que je veux , je voudrois ce que je veux , je voudrois ce que

& a à répondre à plus de gens que nous, & ne peut faire de lui feul ce que nous voudrions; ains faut qu'il prenne avis de certains Cardinaux, & qu'il le fuive 6, s'il ne se vouloir ruiner foi-même; y allant de la Religion en toutes ces trois choses, que nous lui demandons.

Après tout cela, il nous faut encore reconnoître, que les parties mêmes, pour lesquelles nous demandons ces graces, aportent elles-mêmes de l'empêchement à l'impetration d'icelles, en faifant des choses contraires à leurs demandes. Mais pource que c'est ici un passage fort glissant, j'aime mieux le sauter, que de marcher par-deflus. Et vous dirai feulement quant à la premiere, que je fus mardi 10. de ce mois informer S. S. de vive voix, comme je l'avois informée par écrit; & la trouvai pleine de bonne volonté, plus que de résolution. une des plus grandes dificultez qu'il me fit ; fut , que lors que ce mariage se traitoit, Madame, fœur du Roi , lui fit dire , que fi S. S. faisoit envers le Roi, qu'elle fût mariée à Monsieur le Comte de Soiffons, elle fe feroit Catholique ?:

votre Maître veut. ] Lettre de François de Dinteville, Evêque d'Auxere, du 7. Février 1532. au Grand-Maître Anne de Montmorency.

6 Comment acorder ce que dit ici le Cardinal d'Offat, avec la réponse, que le Duc de Nevers dit lui avoir été faire par Clément VIII. Que le Pape n'étoir tenu de communiquer au College des Cardinaux fium et au pur lui sembloit; & que 3. S. ne vouloit s'assussitir à demander avis, qu'a ceux qu'elle jugeroit à prapor, atendu qu'elle seule avoit à répondre à Dieu de set actions: trenvant sort de set actions:

mainvair, qu'êl, y cht en quelques Cardinaux, qui fe fuffent plaints de ce qu'elle ne leur communiquoit rien de l'affaire de l'abfalution du Roi; Discours de sa Légation. Chose phaisante! Mada-

Gardinaux , finon ce que ben me Catherine vouloit bien

dont S. S. dit avoir jufte ocafion de juger, que ce n'elt point la confcience, qui la tient en fa fecte; mais que c'elt une certaine obfination, & préfomption qu'elle a, que le Saint Siege & toutes autres chofes fe doivent acommoder à fes apetits. Et pource que cette objection étoit trop preffante, je ne fis que gauchir, & m'en fervis à lui montrer, que cette Princeffe en fervis à lui montrer, que cette Princeffe en fervis d'un morter, que cette princeffe en fervis d'un morter, que cette princeffe en fervis d'un morter pur une des dix cautes de la ditpenfe, que nous demandions.

Je répondis bien plus directement à une autre dificulté, qu'il me fit, que s'il y avoit des enfans de ce mariage, la mere les feroit hérétiques; & ainsi il y auroit un jour un Duc de Lorraine hérétique. Car je lui dis, que S. S. pourroit metre une clause en la dispense, par laquelle seroit obvié à cet inconvenient; à scavoir, que les enfans, qui naîtroient de ce mariage, seroient instruits & élevez en la Religion Catholique; & que le Roi, Monsieur de Lorraine, & ses trois fils, en répondroient, & en bailleroient à S. S. obligation par écrit. A quoi j'ajoûtai, que S. S. n'éviteroit point ce mal par le refus de la dispense, ains aigriroit les matieres d'autant plus. Car l'ainé, de quelque fecte qu'il fût, ne lairroit de succeder de fait au Duché de Lorraine, & y feroit maintenu par les François, Allemans, & Suiffes; ains, comme j'avois dit en mes écritures, la bâtardife qu'on prétendoit contre les enfans de ce mariage ; fe-

être Catholique avec le ne l'aimoit pas. Sa paffion Conte de Soifions, parce gouvernoit la Religion, au qu'elle l'aimoit; de ne vou- lieu que la Religion devoit loit pas l'ètre avec le Duc de gouverner la parfion.

M.54

soit cause de grand troubles & séditions . & par conféquent de grands dommages à l'Eglife. & à la Religion, & en tous ces pays de delà ; là où si S. S. bailloit la dispense, cette ocasion de troubles & de guerre seroir ôtée, & il auroit affurance, que les enfans seroient nourris catholiquement. Outre que la mere même donnoit intention moyennant la difpense, de recevoir instruction, & d'embrasser la Religion Catholique ; si on lui montroit avec raison & douceur, que c'est la voye du falut. La fin fut, que S. S. me dit pour conclusion, qu'elle feroit tenir devant foi la Congregation des Cardinaux, où il vouloit faire disputer certaines choses, qu'il avoit penfées de lui-même ; & cependant , & après, prieroit Dieu qu'il l'inspirat 8. Je l'en prie aulli moi-même, & qu'il vous donne. Monfieur, &c. De Rome, ce 16. de Juin 1603.

• Yoyez le second article Clément VIII. répondoit de l'Ecrit Latin mumers 4, toujours ainsi, quand on qui commence. Si en hac emtraitoit de grandes affaires junditue nasseniur liberi, &c. avec lui. 8 J'ai déja dit ailleurs, que

### LETRE CCCXLVIII.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Vous avez très-bien dit au ce mois, laquelle je reçûs le 20. que la meilleure nouvelle, que vous euffiez fçà écrire, & qui me pouvoit être la plus agréable, & à nous tous la plus utile & nécessarie, étoit la bonne fanté du Roi; de laquelle je rends graces & c

louanges à Dieu, le priant qu'il la hii conserve longuement, & lui donne tout autre bien & prosperité. On a parlé ici fort diversement de fon dernier mal; & les Savoyards, entres autres, l'ont décrit tel , que S. M. ne pouvoit plus vivre que fort peu de jours. Possible y sçavoientils quelques chofes, que plufieurs de ceux qui en font près ne sçavez pas. Gardez-vous entre autres choses, de toutes fortes d'empiriques, & particulierement de ceux, qui ne vous font connus de longue main ; & ne foufrez , qu'il foit rien apliqué à la personne du Roi, soit par dehors ou par dedans, & à quelque partie baile ou haute que ce foit, que vous ne sçachiez bien par qui, & quoi, & combien, & comment 1. Les ennemis de S. M. & de la Couronne sçavent, & tenteront plufieurs movens d'affatfiner tout à un coup l'un & l'autre. Mais Dieu nous aidera, & mêmement ofi nous nous aidons nous-mêmes, en usant de la raiton & pourvoyance qu'il nous a donnée.

J'ai été bien aise d'entendre, que vous cusfiez mis entre les mains de Monfieur le Chan celier la derniere écriture, que je vous avois envoyée fur la dispense de mariage, que nous poursuivons, d'autant qu'il ne se pouvoit trouver un juge plus capable, pour connoître & fidelement raporter au Roi ce peu de bien qu'il y peut avoir ; ni plus équitable , pour excuser

poifon , ou des remedes , pour en guérir coux qui en anroient deja pris. Ce quà Camerarius , lui mande , montre , combica l'on craignoit alors, que le Roi ne

I Bongars envoyant une lettre de M. de la Riviere, Premier Medecin du Roi, que ce Medecin s'ap'iquoit tout entier à cherher , ou fut attaqué par le poisons des prefervatifs contie le

les fautes, qui s'y feront trouvées. Je vous prie de lui baifer bien humblement les mains de ma part. Le Pape n'a encore eu commodité de tenir la Congregation des Cardinaux, qu'il veut être faite en la présence : mais il la doit te-

nir samedi prochain 5. de Juillet.

Ce peu que j'ai fait pour M. l'Evêque de Beauvais, & pour M. de Cherelles, n'est rien en comparaison de ce que l'un & l'autre, (chacun pour son regard & en sa qualité ) méritent, & de se que je dois à celui, qui me les avoit recommandez. Quand ledit fieur de Cherelles fera de retour de Malte, nous nous aiderons de lui pour avoir le gratis de l'expedition de l'Abbaye de Bourgdieu, ayant M. l'Ambassadeur trouvé bon l'expedient, que je lui ai proposé de nous servir de cette occasion, puisque nous en avons tant demandé & à demander . & de le faire demander par ledit fieur de Cherelles, & présenter les lettres que le Roi en écrit. à S. S. Comme c'est ledit sieur de Cherelles . qui les a portées, il pourra dire, que le Roi lui a commandé encore de bouche, d'en supliér. S. S. & lui en raporter l'expedition. Aussi serat-il bien aise lui-même, d'avoir non seulement été porteur desdites lettres, mais ausli d'avoir participé au service, que M. l'Ambassadeur, & moi, y aurons fait; & s'en retournera vers vous d'autant plus joyeux.

Dès la premiere fois qu'on me bailla des lettres du Roi, & de vous, & de Mrs. de Revol, pour l'expedition de l'Eveché de Dol, je m'ofris à l'expeditionnaire de m'employer, pour leur faire avoir une fort honnête moderation, non feulement pour l'obéfflance, que je dois aux commandemens du Roi, & aux vôtres, & pour

#### ANNEE M.D. CIII.

l'estime que je fais desdits sieurs de Revol; mais aussi pour l'honneur, que je porte à la mémoire de feu M. de Revol; qui a si bien servi le Roi & la Couronne, qu'il mérite que le gré de la faveur en redonde encore fur les parens. Mais à ce que je voi par la seconde dépêche, ils veulent emporter le gratis tout entier, & je voudrois qu'ils l'eussent déja ; mais il n'est si facile comme ils pensent. L'Evêché est taxéà 4000. ducats; & qu'il foit d'honnête revenu, quoi qu'on dise, il apert par la pension de 4000. livres dont ils font d'acord, & qu'on veut que le Pape impose. Davantage, ils ont depuis la Paix perçu les revenus dudit Evêché, & devroient penser, que s'ils font dificulté de fournir pour eux-mêmes mille, douze, ou quinze cens écus, faifans partie des fruits d'une année; que les autres ont encore plus grande ocafion de faire dificulté de leur donner quatre mille & tant d'écus, après avoir été si fort importunez ci-devant par tant d'autres, que le louvenir en est fâcheux. J'ai failli à dire quatre mille & tant d'écus: car la Bretagne étant païs d'obédience, & la taxe ne se réduisant point l'expedition à payer entierement coûteroit 5745. écus d'or en or.

Quand l'Evêché de Montpellier fut dépêché avec les pensions de 400. écus pour le sils du Comte José Porra, & de 200. pour Mario Volta, le Pape ordonna, que la premiere seroit payée à Vensie; & la seconde à Rome; Montieur l'Ambassade de voir eque S. S. le pouvoit ainsi ordonner de soi, n'ayant été dit par le Roi où lessites pensions se payeroient. Maintenant l'Evêque dit, qu'il ne les yeur payer que dans Montpellier. Je me re-

mets au Roi, & à vous, fi S. M. doit déclarer; au moins pour cette fois, qu'il veut que ces deux penfions folent payées aux lieux ordonnez par S. S. après avoir été ainfi arbitré par Monfieur l'Ambasfadeur, & par moi. A tant, Monfieur, &c. De Rome, ce dérnier de Juin 1603.

### LETRE CCCXLIX.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, La lettre qu'il vous plût m'écce mois, au commencement de laquelle vous m'affirez de la bonne fanté du Roi, de laquelle je loite Dieu, & le prie qu'il la lui conferve longuement, & l'acompagne de tout bonheur & proiperité, & entre autres, qu'il acroille se saintes graces & benedictions à Monseigneur le Dauplith, qui par ses beaux & grands commencemens nous promet d'être un jour un Prince hérosque, & de nous representer au vis la vertu & valeur de son pere.

Monfieur l'Ambassadeur m'a montré la copie de la lettre, que le Pape écrivit au Roi de sa main le 18, d'Avril, de laquelle je me suis grandement émerveillé. Et n'étoit que songrand zele à la Religion Catholique, & à la paix publique, & l'amitté particuliere qu'il porte au Roi méritent excuse, je ne scaurois que dire pour lui. Car de dire, qu'il l'aura écrite encolere, après avoir écouté & cru ce que le Duc de Savoye lai sit dire des choses de Geneve, ce ne seroit de la gravité, moderation, & sapience de S. S<sup>3</sup>. Quoi qu'il en soit, il a pris les

s Quand un Ambassadeur est bien affuré, que le Prin-

chofes & l'intention du Roi tout autrement qu'elles ne sont ; & pour toute réponse , comme je dis à mondit sieur l'Ambassadeur, je le voudrois prier de confiderer la chofe, comme elle est à la vérité, & puis juger lui-même, si cela méritoit, que S. S. en écrivit de la façon. Orla chose est ainsi, que le Roi n'a point commencé ceci, ains il n'y a encore rien fait; & quand il y fera quelque chose ci-après, forcé par le Duc de Savoye, il ne fera que défendre le passage qui lui est nécessaire, pour faire venir les Suisses à son besoin, & recevoir de cespeuples & Cantons le fruit de l'alliance, que la Couronne de France a avec eux; & de la grande dépense que S. M. y a n'a guere faite. Laquelle alliance encore & défense dudit paffage n'a point commencé à S. M. ains lui a été transmise par ses prédécesseurs Rois Très-Chré-. tiens, qui ont plus fait pour la Religion Catholique, & pour la grandeur du Saint Siege, que tous les autres Rois & Princes Chrétiens enfemble. Quand donc le Roi ne se lairra prendre & ocuper ce passage, il ne fera que se défendre soi & sa Couronne, & les commoditez & nécessitez de son Royaume ; à quoi il est tenu

ce à la Courduquel il réfide , est véritablement ami de son Maitre , il sait prudemmene de l'excuser , & même de le justifier en certaines ocasions fácheules , où son Prince à quelque doute de ses bonnes intentions. Les Princes sont naturellemene si défians & si soupponneux , qu'il n. Saut presque rien pour les broùil-

ler ensemble: & comme difoite-un seigneur Italien à notre Roi Henri II. il y a coujours quelque chose à radouber à leur amité, ainst qu'aux navires, & aux semmes. C'est pourquoi leurs Ambassindeurs ont besions d'une extreme prudence. & d'une moderation extraordinaire,

par tout droit divin, naturel, & humain, & par l'exemple des Rois Très-Chrétiens ses prédécesseurs, & par toutes les loix d'honneur & de réputation. Tant s'en faut que ce foit prendre les armes contre les Catholiques, & la défense de l'Hérésie ni des Hérétiques, & moins s'unir avec les ennemis de Dieu, pour détruire & anéantir la fainte Foi Catholique, ( à quoi leshérétiques mêmes n'aspiroient point ; ) & mériter l'ire de sa Divine Majesté, & la rébellion de fes fujets propres, comme foufle le vent de Savoye : Que si ledit passage étoit habité de Catholiques, Sa Majesté l'en priseroit & l'en aimeroit mieux. Mais puisque la commodité dudit passage n'est hérétique non plus que Catholiques, & que cependant elle est utile & nécessaire à la France; le Roi veut que chacun . fçache, qu'il ne fera jamais fi fimple, ni fi failli de cœur, qu'il se laisse ôter des mains ses commoditez, & les nécessitez de son Royaume, de peur que la défense de soi-même & de sa Couronne soit par le Duc de Savoye, & par ses adherans, apellée alliance & protection d'hérétiques. C'est ce que je veux répondre, & au Pa pe, & à tous autres, tant pour le passé, que pour l'avenir, en ocasions semblables qui se pourront présenter, sans y dépendre une parole davantage. Aussi mondit sieur l'Ambassadeur a trouvé le Pape en toute autre assiette & disposition qu'il n'étoit, lorsqu'il écrivit ladi : lettre, comme vous entendrez par-ce que ledit fieur Ambaffadeur vous en écrira.

Quant à la dispense de Monsieur le Duc de Bar, le Pape tint ensin devant soi la Congregation un samedi 5, de ce mois, en laquelle de quatre Consulteurs Théologiens qu'il y avoit,

les deux premiers furent contre , & les deux derniers pour la dispense. Ces deux derniers sont le Pere Gregoire, de l'Ordre de S. Augustin, Portugais; & le Pere Benedetto Giustiniano, Jéfuite. De neuf Cardinaux qu'il y avoit, les six furent contre, & trois pour la dispense. Ces trois sont Baronio , Mantiga , & moi. Le Pape à la fin, après nous avoir ouïs tous, voulant donner l'exclusion, dit qu'il faloit disputer féparément point par point, comme l'on fait en la Rote de Rome, les choses dont on étoit en diferend ; & qu'il les bailleroit par écrit. Ainfi nous fommes remis à d'autres Congregations, qui est toujours longueur. Mais disputer les choses point par point est bon en soi, & pour ceux qui ont la raison de leur côté, comme nous avons: car cela oblige à parler à propos, & d'une proposition seulement à la fois, & ôte le moyen de tergiverser & d'extravaguer, & de tant obscurcir la vérité. Mais le pisest, que ceux qui nous ont été contraires , ne feront jamais pour nous, foit que les chofes fe disputent en gros ou en détail ; si Madame, fœur du Roi, ne se réduit, ou ne change tellement de façon de faire en la Religion, qu'on y voye une grande esperance de conversion. Et contre l'avis de la plûpart des Cardinaux le Pape, comme je vous ai écrit plusieurs fois, n'oseroit en matiere de Religion donner cette difpense, quand bien il le voudroit ; comme je croi qu'il voudroit donner cette satisfaction au Roi, & à toute la Maison de Lorraine. ainsi, je conclus, que'si madite Dame continue en sa façon de proceder, je n'espere plus que nous obtenions cette dispenie, quelque chose que nous scachions faire par-decà, comme Monsieur l'Am-

bassadeur & moi ne manquerons d'y faire tout ce qui nous sera possible: & sommes après à trouver un exemple, qui nous a été indiqué d'une dispense du tems du Pape Grégoire XIII. qui est en plus forts termes que le nôtre, & nous donneroit quassi carrie gagnée. Le Pape a depuis envoyé les points qu'il veut être disputez au Cardinal d'Afosti, le plus ancien de la Congregation; mais nous ne ses avons encore recus dudit Cardinal.

Ouant à ce que Monsieur le Nonce a dit au Roi ; qu'il avoit eu du Pape tout pouvoir de traiter avec S. M. les afaires des Peres Jésuites, je vous dirai ce que j'en pense. Quand Monfieur l'Ambassadeur eut baille au Pape, longtems v a . les conditions sous lesquelles S. M. fe contentoit que lesdites Peres fussent reçûs: S. S. communiqua lesdites conditions au Pere Général, lequel les ayant vûes & considerées avec les principaux d'entr'eux, ils les trouverent fort rigoureules ; & principalement la 4. touchant un certain serment, que le Roi veut qu'ils fassent ; la 5. qu'ils ne puissent recevoir des biens, au moins meubles, de ceux qui voudront entrer en leur Societé ; la 8. que les Evêques avent toute jurisdiction & correction sur eux; & la 10. qu'ils ne puissent administrer le facrement de pénitence, qu'à ceux de leur Societé, finon que par permission des Evêques. Il y a encore la feconde, qu'ils foient tous naturels François, laquelle les fache; & fuplierent le Pape d'employer son autorité envers le Roi pour faire ôter ces conditions. S. S. qui s'atendoit d'envoyer Légat par-delà Monfieur le Cardinal Visconti , pour le baptême de Monfeigneur le Dauphin, estimoit pouvoir faire ceciavec un plus grand avantage par ledit feigneur Cardinal Légat : mais femblant depuis audit Pere Général, & à d'autres Peres de cet Ordre. que cette légation alloit trop à la longue, ils auront à mon avis prié S. S. de faire traiter cet afaire par son Nonce, & lui auront fourni des raisons & movens tendans à ôter du tout lesdites conditions : & Sa Sainteté aura envoyé lesdits movens à son Nonce, & lui aura ordonné d'en traiser avec le Roi, & d'en avoir le meilleur marché qu'il pourra. C'est ce que j'en pense. Il n'y a pas longtems, que parlant à un-Pere Jésuite, venu n'aguere de Lorraine, il me fembla connoître, qu'ilsaimeroient mieux à préfent, que ces choses se traitassent près du Pape : mais il me femble à moi plus honorable, & plus avantageux pour le Roi, qu'elles se traitent auprès de S. M. Si d'avanture vous n'avez lesdites conditions en main , vous les trouverez inferées. en une dépêche que vous fites à Monsieur de Bethune le 18. de Novembre 1601.

Ce parler, que fait le Roi d'Angleterre en public, & a table, des choses plus séricuses, & même contre l'autorité du Pape & du Saint Siege, ne semble pas correspondre à l'opinion, quequeques-uns ont-eus de la prudence : si ce n'est qu'il le fasse à dessein pour éviter quelque dissibilément, si on le tenoit pour disposé à se faire, un jour catholique. Le tems , & le maniement qu'il a à présent, plus grand que lorsqu'il n'avoit à gouverner que l'Ecosie, nous découvrira plus évidemment la portée, & se humeurs & complexions; la connoissance desquelles ne peut être que fort utile à ses vositins, & a

la plûpart encore des autres Princes.

#### 184 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

Sur la plainte que Monsieur l'Ambassadeur a faite ces jours passez de la façon, dont Monsieur le Cardinal de Lorraine usoit en l'exercice de sa Légation, quant à la collation des bénéfices à personnes toutes dépendantes de sa Maifon, dont il rempliffoit les Chapitres des Eglifes-Cathédrales & autres des villes de Mets, Toul, & Verdun ; le Pape a pris ocasion de m'envoyer la copie des facultez dudit seigneur Cardinal Légat, pour les voir & confiderer ce qui s'y pourroit faire. Je les verrai & confidererai, Dieu aidant, & en confererai avec Monsieur l'Ambassadeur, pour puis après en dire notre avis à S. S.. & vous rendre compte du tout. Cependant, je me recommande bien humblement, &c. De Rome, ce 14. de Juillet 1603.

## LETRE CCCL.

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

M n'écrire le 3, de ce mois , que je reçus le 18, jai vû la réfolution , que Mellieurs du Confeil du Roi ont prife fur ce que Monfieur l'Ambaffadeur & moi vous avions écrit du paffage par barque , qui le fair fur le Rhône devant la ville d'Avignon : & de l'Eglife Collégiate érigée nouvellement en la ville neuve de Nancy : laquelle réfolution je loüe , & vous remercie bien humblement de l'avis , qu'il vous a plu m'en donner.

Monfieur l'Ambassadeur m'a aussi fait voir les avis, que vous aviez de la bonne inclination & amitié du nouveau Roi d'Angleterre; dont je louë. Dieu, & le prie que la faite & le progrès foit conforme à ces beaux commencemens. Il m'a encore communiqué la copie de la lettre, que le Pape écrivir le fa main au Roi le demier jour de Mai, laquelle m'a femblé très-digne de Sa Sainteté & faite d'un autre fille, que la précédente du 18. d'Avril: & fera bien de équitablement fait de compenser Pane avec l'autre; & même d'autant se voit évidemment, que la bonne eff fortie du propre mouvement de Sa Sainteté, & que l'autre avoit été extorquée par dol & fraude deceux, qui font profession de dénigret toutes les bonnes actions du Roi, & d'interprêter en mal tout le bien que S. M. fait.

Par ma derniere je vous touchai un mot de certain exemple, que nous étions après à trouver d'une dispense de mariage donnée par le Pape Gregoire XIII. en un cas femblable à celui de Monsieure & de Madame de Bar; & de certaines questions à disputer, que le Pape avoit de nouveau envoyées à Monsieur le Cardinal d'Ascali, qui est le plus ancien de notre Congregation: desquelles deux choies j'ai maintenant à vous écrire plus amplement. Mais pour ne vous faire cette-ci trop longue, je vous en ferai une lettre à part.

Aufil vous écrivis-je comme le Pape m'avoit envoyé les facultez de la Légation de Monfieur le Cardinal de Lorraine pour les voir, & confiderer ce qui 8'y pouvoit faire pour le fervice & fatisfaction du Roi. Mais j'ai pentié depuis, que le meilleur étoit d'en envoyer copie à S. M. afin qu'elle voye elle-même, & faife voir par qui il lui plaira ce qui fera expedient, & nous commande fes volontez là-deffus. Et ainfi a femblé aufil à Monfieur l'Ambaffadeur, auquel

#### 286 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

je portai lesdites facultez, & qui s'est chargé d'en envoyer la copie à S. M. Je me remetrai donc à ce que vous en aviserez par-deçà, ne voulant néanmoins ometre à vous en dire quelque chose en gros, & seulement pour l'interêt du Roi. Car au reste je fuis très-humble serviteur de Monsieur le Cardinal de Lorraine, & lui desire toute grandeur & contentement au dessus de la Légation.

n Nicold Sfondrato, Milanois, fils du Cardinal Gian Francesco Sfondrato, Archevêque d'Amaffi, qui avoit été marié avant que d'entrer dans la Prélature.

ans a Petature, il exa Par la premiere, il excommuniosi les Prélas & les
autres Ecclesiani estandonnoient Henri de Bourbon,
qu'il déclaroi excommunié,
relaps, & comme tel, déchu de toure Royauté &
Seigneurie, Par la feconde,
il menapois la Nobleffe, es
Magiffrats, & le peuple des

mêmes foudres , s'ils ne fe retiroient de l'obéiffance de ce Prince. Toutes deux furent caffées comme aulles , abusives , scandaleuses , séditieufes, & contraires aux Saints Decrets, aux Conciles , & aux droits de l'Eglise Gallicane par la Cham-bre de Châlons , membre du Parlement féant à Tours : lequel Parlement rencherissant fur l'Arrêt de Châlons , déclara Grégoire XIV: ennemi du Roi, & de l'Etat , & de la Paix de l'Eglife , fauteur des Rebelles , &c.

que ledit Pape a été mù à les donner audit feigneur Cardinal, pour ce que le cœur & les intentions dudit feigneur Cardinal, & de Monfieur le Duc de Lorraine fon pere, s'acordoient trèsbien avec celles de S. S. en la défense de la Reli-

gion Catholique.

II. Ladite Légation ne s'étend pas seulement par les Duchez de Lorraine & de Bar, mais aussi aux citez de Mets, Toul, & Verdun, qui font fous la protection de S. M. Et quoi qu'on veüille ou puisse dire du tems, auquel lesdites facultez furent données, si est-ce que depuis que le Roi fut catholique ,& réconcilié avec le Saint Siege, il a été besoin de son consentement, pour exercer une Légation en ses villes, mêmement frontieres, & par un Prince de la Maison de Lorraine, si voisine, & si féconde en prétentions. Quand les Rois mêmes ont demandé ou accepté les Légats, pour être quelque tems près d'eux, & en lieux moins suspects que ne sont les frontieres, encore ont-ils toujours fait voir & modifier les facultez desdits Légats en la Cour de Parlement. Tant plus d'ocasion donc a-t-on maintenant de regarder à celles-ci, données au tems, & en la façon, & à la fin que dessus.

Au demeurant, jaçoit que ces facultez foient pour la plûpart ordinaires & acoûtumées quafi en toutes Légations, fi elf-ce qu'on s'en elt pû & pourroit-on encore fervir à plufieurs mauvais effets efdites villes villes de Mets, Toul, & Verdun, & autres: comme à pratiquer & gagner ceux defdites villes, qui s'y font trouvez, ou qui s'y pourroient trouver dipofez, en les favorifant par le moyen de ces facultez, & les avantageant & fortifant par-deflis les autres; & au contrai-

#### £88 LETRES DU CARD. D'OSSAT;

re, rabaiffant, & reculant ceux, qui ne pourroient être gagnez. A quoi se peuvent apliquer, entre autres, les facultez 1. 8. & 24. d'autant que la premiere donne pouvoir au Légat de visiter, corriger, & r former les Eglises Cathedrales, Collegiates, Parochiales, & les Monafteres d'hommes & de femmes , les Prieurez , Hôpitaux, les Chapitres, Couvents, Univerfitez, Colleges, & les personnes, tant séculieres que régulieres. Avec quoi s'est pû & se peuvent faire de grands remuemens & changemens esdites villes. La 8. lui permet d'ouir, connoître, & terminer toutes causes ecclesiastiques même matrimoniales, bénéficiales, & profanes, civiles, criminelles, & mixtes, tant par voye de simple querelle, que par apellation de tous Juges: qui est un autre grand moyen de faire pour & contre qui l'on veut, & de tirer beaucoup de gens après soi. La 24. faculté donmant puissance de conferer les bénéfices ecclefiaftiques desdites villes & pays, donne aussi moyen de remplir de gens partiaux, & afectionnez à la Maison de Lorraine, les Eglises Cathedrales, Collegiates, & Parochiales; & les Chapitres, Prieurez, & autres lieux pies desdites villes & pays.

Outre les susdites trois facultez, la 31. est encore à considerer, permetant audit Légat de légitimer toutes fortes de bàtards, & de les rendre habiles à succeder en tous bines, & mêmes séodaux, & à être reçàs & admis à tous honneurs, dignitez, & ofices séculiers, publics, & privez: Est à considerer, dis-je, non seulement par le moyen de gratiser & de transferer quelquesois des successions & biens, de personnes afectionmées au service du Roi, à d'autres partiales de

289

la Maison de Lorraine; mais auss juste que le Pape même ne peut point légitimer en France les bâtards, quant aux biens, honneurs, osces, & autres choses séculieres & tempe-

relles.

Voilà ce peu que je vous ai voulu dire defdites facultez en passant. Vous examinerez beaucoup mieux , & plus particulierement le tout par-delà, & aviserez à ce que vous aurez à nous commander que nous fassions envers le Pape. Il y a cela de bon , que ladite Légation & ses facultez ne sont point à perpetuté, mais seulement ad Sedis Applolica beneplacium, comme vous verrez sur le commencement de la Bulle. De façon qu'il sera plus aiss d'obsenir du Pape la révocation ou limitation desdites facultez, qu'il semblera bon au Roi de demander pour son interêt.

Le Pere Général des Jéfufes vint à moi le 21, de ce mois, avec deux Peres François de fa Societé, ayant ès mains les conditions, fous lesquelles le Roi a déclaré ci-devant les vouloir recevoir; & me demanderent l'interpretation de certains mots & clauses, laquelle je leur dis selon qu'il me sembla que le Roi l'enrendoit. Après cela, ils entrerent en discours fur quelques-unes désdites conditions : sur quoi je leur dis ausli mon avis franchement, après leur avoir protesté néanmoins, que comme je n'avois aucune chargé ni volonté d'en traiter avec eux, ni avec autre, ausli n'entendois-je qu'ils fisser aucune recette, ni mise, ni aucun état de rien que je leur disse.

M. de Cherelles est ici de retour the Malte depuis le 20. de ce-mois, & deux jours après je lui dis, comme il me sembloit qu'il devoit Tomt V.

.

#### LETRES DU CARD. D'OSSAT,

proceder à la demande du gratis de l'Abbaye de Bourgdieu, & à en préfenter les lettres du Roi au Pape; & lui dreffai & baillai un Mémoire par écrit, pour le laisser à S. S. comme est la coûtume d'ici.

Vendredi, 25. de ce mois, Monsieur l'Ambaffadeur le mena à l'audiance ; mais il n'y fut point parlé dudit gratis, pource que ledit sieur Amballadeur ayant regardé à la copie de la lettre, que le Roi en écrit au Pape, a trouvé, qu'il s'y parloit de lui Ambassadeur, comme ayant à être présentée par lui. Nous verrons de prendre un autre biais, & de vous y fervir, vous & M. de Châteauneuf. Et si ladite lettre ne doit fervir, je demanderai la grace à toutes les

tant, Monfieur, &c. De Rome, ce 28. de LETRE CCCLL

Juillet 1603.

fois qu'il voudra, comme je le lui ai dit. A

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR, Pour ne faire trop longue la lettre ordinaire, que je viens de vous écrire, en réponse à la vôtre du 3. de ce mois, j'ai estimé en devoir séparer ce que j'avois à vous faire scavoir sur la poursuite, que nous faisons ici de la dispense du mariage de Monsieur \* & de Madame de Bar. Par ma derniere donc. qui fut du 14. de ce mois, je vous entamai deux choses touchant ce fait : l'une , que nous étions après à trouver un exemple d'une dispense donriée au tems du Pape Grégoire XIII. laquelle quand elle se trouveroit bien vérifiée, nous donneroit quali cause gagnée : l'autre, que le Pape,

après avoir ouï les Confultans & les Cardinaux en la derniere Congregation tenuë devant S. S. le 5. de ce mois, avoit dit, qu'il vouloit qu'on disputât séparément certaines questions qu'il bailleroit par écrit; & que les dites questions avoient été envoyées au Cardinal d'Asseii, le plusancien de ladite Congregation; mais nous ne les avions encore reçûés dudit Cardinal. Maintenant je vous parlerai plus amplement de chacune de ces deux choses, desquelles la premiere va ainsi.

Feu Monsieur le Cardinal Borromeo, Archevêque de Milan, visita non seulement son dioce de Milan, mais aussi tous ceux, qui sont sujets à l'Archevêque de Milan, entre lesquels est celui de Como, qui s'étend bien avant dans le pays des Grisons; & étant parvenu ledit seigneur Cardinal Archevêque en un lieu apellé Caspano dudit pays des Grisons, il trouva qu'il y avoit deux fœurs catholiques mariées à deux freres hérétiques, & parens desdités sœurs catholiques leurs femmes, entre le troisiéme & quatriéme dégré de confanguinité, comme sont justement Monsieur & Madame de Bar. Et youlant ce Pasteur pie & charirable ôter ces deux pauvres femmes de concubinat, & leurs enfans de bâtardife, il écrivit au Pape Grégoire XIII. lui exposant le fait, & le supliant de vouloir les dispenser, afin qu'elles puffent en bonne conscience, & leur honneur fauf, continuer en leursdits mariages; & que les enfans nez & à naître de ces deux mariages fusient légitimes. Et le Pape ayant fait déliberer & consulter cet afaire par des Docteurs Théologiens, & trouvé, qu'il pouvoit donner ladite dispense, commit au même Cardinal Borromeo, Archevêque, de

1292 LETRES DU CARD. D'OSSAT, .

dispenser lesdites parties par autorité de S. S. Nous avons apris ceci, en cherchant des exemples de telles dispenses, en un gros livre écrit à la main, que le feu Cardinal Contarel, qui lors étoit Dataire, a laissé : auquel font plufieurs minutes de dispenses sur des cas les plus rares advenus de fon tems : lesquelles minutes il affembla & fit relier enfemble, & en compofa ledit gros livre, auquel se trouve écrite la réfolution desdits Théologiens, & quant & quant la minute du bref adressé audit seigneur Cardinal Borromeo, auquel y est donnée la faculté de dispenser : & est ladite minute corrigée de la main dudit Contarel Dataire. Mais nous n'avons pû trouver chez le Secretaire des brefs . que ledit bref ait été enregistré, d'autant qu'en ce tems-là on ne faisoit point encore registre de brefs, comme on commença à en faire du tems du Pape Sixte V. Aussi ne s'est point trouvée la minute dudit bref en des liasses, où l'on metoit telles minutes après que les brefs étoient expediez : & nous a-t-on dit, qu'il y a beaucoup desdites minutes perduës, & même des liassesentieres brûlées par inconvenient de feu. Qui a été cause, que nous avons pris résolution d'envoyer d'ici un praticien de cette Cour , bien entendu en ces matieres, & Lorrain, apellé Nicolas Pirotis, lequel partit d'ici le 22. de ce mois, avant charge d'aller audit lieu de Cafpano du pays des Grisons, & là s'informer de la vérité & de l'efet de ladite dispense, comme on nous a affuré, qu'il y trouveroit encore un desdits hommes, & une desdites femmes dispensez, qui vivent encore. Pour lequel lieu des Grisons il porte des lettres de Monfieur l'Ambassadeur : & delà doit aller à Como voir au registre de l'Evêque

de Como, s'il s'y trouvera quelque chose de ladite dispense; & puisaller à Milan, & voir au registre dudit feu seigneur Cardinal Archevêque. Pour lesquelles deux villes de Como & Milan, il porte lettres du Pape à l'Evêque de Como, & à Monsieur le Cardinal Borromeo, à présent Archeveque de Milan, & cousin dudit feu sieur Cardinal Borromeo. Si ledit Pirotis nous porte vérification de ladite dispense, nous aurons un grand avantage, & sera malaisé, que le Pape se défende de notre poursuite. Car cette dispense dudit Pape Grégoire XIII. est en plus forts termes, que celle que nous demandons ; d'autant 1. que ladite dispense est double; à sçavoir, de deux fœurs catholiques, mariées à deux freres hérétiques, leurs parens en même degré, que font Monfieur & Madame de Bar. 2. Lesdites sœurs catholiques, & les deux freres hérétiques mariez, n'étoient que personnes privées & roturieres, de la féparation desquelles ne pouvoient advenir de si grands inconveniens: mais Monsieur & Madame de Bar sont de très-hauts & très-grands Princes, qui ne se peuvent séparer sans guerres, & infinies calamitez publiques. 3. Lesdites sœurs catholiques ne demandoient point ladite dispense, & leurs maris hérétiques encore moins : ains ce fut ledit fieur Cardinal Archevêque, qui la demanda d'ofice pour elles, afin de pourvoir à leur confcience & à leur honneur, & à la légitimité & succession de leurs enfans. Mais nous, il y a tantôt cinq ans que nous poursuivons la nôtre. Voilà donc quant à la premiere des deux cheses, que je vous ai proposées au commencement de la préfente lettre.

Quant à la seconde, Monsieur l'Ambassideur ayant dit au Pape, que nous n'avions eu lesdi-

## 194 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

tes questions', que S. S. avoit envoyées audit Cardinal d'Ascoli, & vouloit être disputées séparément l'une après l'autre; S. S. me les envoya le 19. de ce mois, desquelles vous aurez copie avec la présente. Elles sont onze en nombre, comme vous verrez, & telles, que nous en avons pour un bien longtems : aulli femblent-elles avoir été tissues & embrouillées, pour gagner tems, & tirer l'afaire en longueur. Les quatre points, que S. S. proposa de commencement de cet afaire, étoient bien autrement à propos ; desquels il vous pourra souvenir, que le premier étoit : Si le Pape pouvoit dispenser en tel cas que le notre : le 2. si en ce cas il y avoit cause juste & sufisante pour dispenfer : le 3. s'il étoit expedient d'y dispenser ; le 4. s'il se trouvoit des exemples, que les Papes euffent autrefois dispensé en cas semblables. Sur lesquels points aufli nous discourumes & écrivimes sufifamment, comme vous aurez vû par les écritures, que je vous ai envoyées ci-devant. Mais par ces onze dernieres questions, il semble, que l'on cherche des nœuds au jonc \* : & le pire est, que pour obtenir la dispense, il faudroit, que toutes ces onze questions fusient décidées en notre faveur; là où si nous en perdons une, nous aurons perdu le tout. Outre que quand nous les aurions gagnées toutes, on en peut ci-après faire naître de chacune plusieurs autres : comme de fait toutes ces onze ont été forgées sur le premier des susdits quatre points, que S. S. proposa du commencement, à scavoir, si le Pape pouvoit despenser en ce cas. Et tendent

<sup>\*</sup> Expressions tirés du proverbe latin : Nidum in seirpe

toutes onze à montrer, qu'à cause que le mariage est un des sept Sacremens, & que Mada-· me de Bar ne le croit point ! le Pape commetroit un grief péché en acordant cette dispense. & par conséquent, qu'il ne la peut donner; jaçoit qu'en la première Congregation de Cardinaux, qui se tint sur ce fait le dernier iour d'Août 1602, il fut résolu par tous unanimement, que le Pape le pouvoit. Or je vous laisse à penser, si après avoir été ainsi résolu, que le Pape pouvoit, on a néanmoins été fi ingenieux & fi industrieux, que de controuver ces onze questions contre cette puillance du Pape même. & contre la mémoire de ses prédécesseurs, qui vrai-semblablement ont donné de telles dispenses, comme vous avez rû ci-deffus que nous en avons déja de très-grandes conjectures : quels dontes & dificultez n'inventerons-ils contre nous fur les causes de la difirenfe, & fur les autres points, qui pourront être tournez à notre défaveur, sans que l'autorité du Pape y soit interessée.

Mais qu'est-il à faire maintenant à Je ne seai bonneunent. Car si nous ne fausons disputer les onze questions sussitions nois gens en paix, nous ferons ce qu'ils veulent; & encore diront-ils, que nous aurons désinté, pour défiance de la justice de notre pourfuire, & que nous consessons resulter cette dispute, à la pourfuite de laquelle nous nous sommes si longrems opiniàrrez. Que si au contraire nous follicitons, & faisons disputer lessites onze questions, outre que nous leur apréterons à rire, & que nous nous sommes nous nous formes que sous leur aprêterons à rire, & que nous nous sorons tenir pour gens simples qui ne nous apercevons que tout ceci nest, que pour

N 4

LETRES DÚ CARD, D'OSSAT,

alonger ; ils s'attacheront à tout ce qui se pourra décider contre nous, & feront naître encore d'autres dificultez fur celles-ci : & n'y aura jamais fin. En cette perplexité donc il me semble, & je l'ai ainsi dit à Monsieur l'Ambassadeur, que sans y faire pour cette heure autre chofe que nous plaindre, nous devons attendre le retour dudit Pirotis, & voir ce qu'il nous aportera; comme aussi ce qu'il plaira au Roi de nous commander fur tout ce que dessus. Et si ledit Pirotis nous aporte certitude de ladite dispense du Pape Grégoire XIII, fonder notre pourfuite là-deslus, fans faire disputer lesdites queltions, ni nous metre au hazard de la subtilité & inventions de ceux, qui nous sont contraires. Oue fi ledit Pirotis s'en retourne, fans avoir trouvé rien de plus que ce que nous avons ici audit livre du feu Cardinal Contarel, encore faudra-t-il bien penfer, avant que de nous engoufrer en cette mer de dificultez & cavillations, qui n'aura ni fond ni rive. Bien fuis-je d'avis néanmoins, qu'entre-ci & le retour dudit Pirotis, & encore après, nous étudions & fassions étudier lesdites onze questions, pour nous préparer en tout évenement. Auquel propos il me vient en l'esprit, que vous avez pardelà de grands Théologiens, à aucuns desquels, (j'entens des plus civils ) vous pourriez, s'il vous semble, faire bailler copie desdites onze questions, & en retirer leur avis par écrit, duquel nous nous servirons par-deçà en ce qui feroit pour nous. C'est ce qui me semble pour cette heure, & tout ce que je puis vous écrire pour le présent sur le fait de notre poursuite. Nous irons pensant de jour en jour, s'il s'y pourra faire mieux, & vous avertirons de-

#### ANNEE M.D. CIII.

tout, Dieu aidant, lequel je prie qu'il vous donne, Monfieur, &c. De Rome, ce 28. de Juillet 1603.

# LETRE CCCLII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Vous avez été averti plu-fieurs fois par Monsieur de Bethune de cequi s'étoit pallé entre lui & moi , d'une part ; & de Montieur le Cardinal d'Este, d'autre, pour aquerir & affurer au Roi ledit feigneur Cardinal. Par ainsi je ne vous en ferai point ici de redite. Mais continuant les derniers erremens dudit fieur Ambassadeur, je vous dirai, que le seigneur Comte Alfonso Fantanala, qui fait en cette Gour les afaires dudit feigneur Cardinal, & lui est très-confident, & scrit tout ce qui s'est passé entre nous, vint à moi le 16, de ce mois, & me dit, que ledit seigneur Cardinal, qui est à Modene, par ses dernieres lettres lui avoit commandé de venir vers moi me baifer de fa part les mains, (car ainfi parloit-il; ) & m'affurer qu'il étoit à son devoir quant à ce que je sçavois; me priant de le faire entendre aussiaudit sieur Ambassadeur. Je pris cela pour une dénonciation , qu'il étoit prêt maintenant à recevoir le bien qu'il plairoit au Roi lui faire . fuivant ce que nous avions arrêté enfemble . qu'il nous le feroit scavoir, quand il en seroit tems. Mais d'autant que Monfieur l'Ambaffadeur & moi n'avons rien de présent pour luiofrir de la part de S. Mi je ne fis pas femblants d'ainsi entendre ledici propos; ains le prenant : Amplement à la lettre ; je lui répondis , que c'é-Ngs

### 208 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

toit la plus agreable nouvelle, que Monsieur l'Ambassadeur & moi pourrions écrire au Roi. comme eile étoit aufli digne du nom & du fang d'Este, & de la vertu & constance particuliere dudit feigneur Cardinal, de laquelle & S. M. & nous les ferviteurs, étions tous affurez, & n'en douterions jamais. Et faisant de nécessité vertu, & me fervant de la modestie du langage dudit seigneur Cardinal, & de son message, l'ajoûtai , qu'ausli Monsieur l'Ambassadeur & moi n'atendions que le moindre signe, qu'il nous feroit pour lui faire plus exprelle & plus effentielle déclaration de la bonne volonté du Roi envers ledit feigneur Cardinal; ne voulant faire rien mal à propos, ni hors de tems, ains le fervir quand & comme il lui plairoit. quoi ledit Comte Alphonse répondit seulement. qu'il ne se pouvoit mieux dire. Et moi, pour n'arrêter trop fur cela, & pour aufli ne m'en éloigner guere, je lui demandai, en quel état. étoit à présent l'afaire de Sassuolo : (car c'est fur cet afaire que ledit seigneur Cardinal fonda la requête qu'il nous fit de diferer à lui ofrir de la part du Roi ) & ledit Comte Alfonse me répondit, que cet afaire h'étoit encore acordé; mais qu'on y travailloit toujours. Après cela . ie lui demandai, si mondit sieur le Cardinal viendroit à Rome l'automne prochain; & il me répondit qu'oui, & principalement, si le service du Roi le requeroit. Il me demanda aussi de fon côté, fi Monfieur le Cardinal de Joyeufe viendroit; ( laquelle interrogation fait aucunement à l'intelligence du fuldit propos: ) je lui répondis qu'oui , & qu'une partie de fes

Vojek, la note 8. de la lettre 249.

gens étoient déja arrivez ici. Et après que nous eumes tenu quelques autres propos, ledit Comte Alfonse se partit, en me priant derechef de faire scavoir à Monsieur l'Ambassadeur, que ledit feigneur Cardinal d'Este étoit à son devoir. Or fi yous yous fouvenez, comme les choses fe sont passées à plusieurs fois, & de ce que le Roi a écrit par-deçà, vous jugerez que quoique S. M. veuille faire pour le regard d'autres Cardinaux, la chose n'est point en entier pour le regard dudit seigneur Cardinal d'Este, puisqu'il a été recherché de la part du Roi, & qu'il a donné sa parole, & qu'on ne lui a jamais donné intention de moins que de 4000, écus par an en pension ou bénéfices. Ains , quand il nous fit prier de diferer, nous répondimes, qu'à toutes les foisqu'il voudroit, il trouveroit, outre une bonne Abbaye jà vacante, qui lui avoit été destinée, les fruits percus depuis la vacance. qui lui avoient été réfervez, comme nous le penfions alors Monfieur l'Ambaffadeur & moi. Aussi jugerez-vous, de quelle importance il est au service & à la réputation du Roi, non seulement pour la personne dudit seigneur Cardinal, mais auffi pour toute cette Cour, que les choles promifes loient acomplies; & que pour y faillir nous ne perdions une fi belle & fi ntile aquisition , que celle dudit seigneur Cardinal. Je vous confesse, que j'y suis aucunement intereffé, pour ce que ledit feigneur Cardinal ne voulut engager sa parole, sans avoir la mienne; laquelle je donnai fur ce que je vis, que le Roi avoit écrit de-delà. Mais comme c'est la premiere, que j'aye donnée en tel cas, antil vous affüré-je bien, que la feconde est bien loir, &: ne se laissera outr de longtems. Ce nonoblant,

#### BOO LETRES DU CARD. D'OSSAT',

l'interêt du fervice & de la réputation du Ross m'est plus que moi-même, & que toutes les autreschoses de ce monde. Je vous prie de lire à S. M. la présente, pour sin de laquelle, je prie Dieu-, qu'il vous donne, Monsieur, &cc. De Rome, ce-29. Juillet 1603.

# LETRE CCCLIII.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M Onsieur, Tout au commencement devotre lettre du 14. Juillet, que je reçusle 3. de ce mois « Jai trouwé ce que plus je defirois, qui est la bonne santé du Roi, dont jeloue Dieu, & le prie de la lui conferver à longue années: comme aussi loué-je sa divine bonté des bonnes nouvelles, que Monsieur de-Rosny a aportées d'Angleterre, & la prie dedispoler & dresser les choses toujours de bienen mieux.

Depuis ma derniere lettre, qui fut du 28. Juilllet, le Pape m'a envoyé en deux divertes foisdeux écritures, faites par deux divers Théologiens fur les onze queltions, que je vous envoyai avec madite derniere lettre : en quoi S. S., nous. oblige grandement, nous donnant moyende mous aider de ce qui y eft pour nous, & de ré-

pondre à ce qui s'y trouve contre nous-

Le ratis de l'Abbaye de Bourgdieu fut demandé par Monfieur l'Ambaffladeur, des le vendredi premier jour de ce mois, dont ilvous rendra com; te; & je finirai ici la préfente, n'ayant autre chose à vous écrire. De Rome, e 11. d'Août 1603.

## LETRE CCCLIV.

## A MONSIEUR DE VILLEROY

MONSIEUR, Par la lettre qu'il vous a plû m'écrire le 28. de Juillet, qui me fut rendue le 12. de ce mois, il semble que vous aviez quelque esperance, qu'en la premiere Congregation, que le Pape tiendroit sur la dispense de mariage de Monsieur & Madame de Bar , il s'y résoudroit quelque chose de bon &: de favorable. Mais vous aurez vû tout le contres par mes lettres de 14. & 28. de Juillet , . dont je ne vous ferai ici aucune répétition : &:. je vous dirai- seulement deux choses, qui apartiennent à cet afaire. L'une, que Maitre Nicolas Pirotis qui a été envoyé au pays des Grifons, pour chercher la vérification de l'exemple : d'une semblable dispense, dont je vous écrivis: bien particulierement par ma lettre du 28, de Juillet; a écrit de Milan du 13. de ce mois, qu'ilavoit été à Caspano, au pays des Grisons, où il: avoit trouvé en vie une des deux scenrs catholiques, qui furent mariées à deux freres hérétiques , leurs parens entre le troisiéme & quatriéme dégrez : laquelle avoit déposé pardevant Notaire & témoins, que du commencement de son mariage, son Curé lui dénia la communion. pour quelque tems, à cause qu'elle s'étoit mariée à un sien parent en dégré prohibé par l'Eglise; & qu'après ledit tems, ledit Curé lui dit , qu'on avoit envoyé de Rome ce qui lui étoit nécessaire, & lui donna l'absolution, & de là enavant la reçut à la communion. Ajoûte ledit Pirotis, qu'à Como, au Diocese duquel est le

#### 302 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

dit lieu de Caspano, il n'avoit rien trouvé; qu'il ne faisoit qu'arriver à Milan, & y chercheroit diligemment, & s'en viendroit avec ce qu'il auroit trouvé. Voilà la premiere chose, que j'avois à vous-écrire, à laquelle fi vous conjoignez ce que je vous écrivis ledit jour 28. de Juillet, vous jugerez, que ce qui avoit été envoyé de Rome étoit la dispense, sans laquelle le Curé eût continué à refuser la communion à ladite femme, comme il avoit fait auparavant. Mais je crains que ces gens; ci n'en voudront rien croire. L'autre choie est, que le Pere Monopoli, Capucin, qui est un des quatre Consulteurs, & auquel le Pape croit fort en telles matieres, a dit à M. Camaiino, qu'il me dit de sa part, & à Monfieur l'Ambassadeur aussi, que si Madame fœur du Roi, envoyoit fon ministre d'avec elle, il s'affuroit, & mettroit sa te, que le Pape acorderoit la dispense, quand bien ,madite Dame ne se convertiroit point: mais sans cela il ne la donneroit point ; & qu'il faloit donner cette fatisfaction . & cette aide ou couleur à S. S. Ledit Pere Monopoli s'est ofert audit sieur Camaiano de nous le venir dire lui-même, si nous le mandions; ce qui me donne à penfer, que le Pape même consent à ce qu'il nous le dife ; jaçoit qu'après cela même je ne tiendrois point la dispense pour assurée. Bien est vrai, qu'en refulant cet ofre, nous donnerons nousmêmes excufes à la dénégation, qu'on nous fera ci-après de ladite dispense : ce que je voudrois que nous évitations. Que si ceux, qui ont besoin & demandent des graces, ne veulent points'aider, ni rien faire pour eux-mêmes, ils n'auroint point tant à s'émerveiller, ni à se plaindre, s'ils n'obtiennent point ce qu'ils de mandent.

l'ai été bien aise d'entendre par votredite lettre, que Monsieur le Cardinal de Joyeuse devoit partir dans peu de jours, & prie Dieu, qu'il : lui donne bon & heureux voyage; & qu'il aporte des moyens pour aquerir des serviteurs au Roi comme l'on s'y atend. L'ocasion d'envoyer par-deçà avec lui, le fils de Monsieur de . Châteauneuf, nommé à l'Evêché d'Orleans 1, a été très bien prise; & je servirai ledit sieur nommé de tont mon pouvoir, comme j'y fuis très-étroitement obligé, quand ce ne feroit que pour votre respect, à qui je me dois moimême. Il m'a fait beaucoup d'honneur en me dédiant ses theses, & en les défendant si bien. comme je suis averti qu'il a fait. Aussi lui montrerai-je par effets, que je n'estime rien tant comme la vertu, & les fruits d'un bel esprit, industrieux, & rempli de la connoissance des bonnes lettres & sciences.

Quand la grace qui traine encore; de l'expedition de l'Abbaye de Bourgdieu, fera affùrée & executée, j'obtiendrai, Dieu aidant, la moderation de celle de l'Evêché de Dol pour Mrs. de Revol, moyennant un peu de tems &

de commodité.

Les pensionaires de l'Evêque de Montpellier feront toujours tout ce qu'il vous plaira : mais il sembleroit aussi, que s'ils ont à se con-

r Cabrielle de Laubepine, fils de Guillaume, Baron de Châreanuent, Chancelier des Ordres du Roi; & de Marie de la Chaître, fœur du Maréchal de ce nom; & frere de Charles, qui fut depuis Garde des Secaux. Le Pape lui fit Phonneur de le

facrer de fes propres mains le 18. de Mars fuivant. Honneur, qui lui fut fans doute-procuré par les bons ofices, que notre Cardinal lui avoit rendui auprès de S. El étoit le troifiéme Evêque d'Orleans de fa famille, qui en est originaire.

#### 104 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

tenter d'être pavez à Lion , l'Evêque leur en? devroit donner quelque affurance. Car si, après s'être départis du droit, qui leur est aquis par l'ordonnance de N. S. P. ils avoient encore à plaider avec l'Evêque , pour être payez audit Lion; il vaudroit autant qu'ils se réservassent · leur droit entier, & plaidassent pour le tout, comme pour une partie. A tant ai-je répondu

à votre lettre du 28. de Juillet.

Au demeurant, Monfieur le Cardinal de Sainte Cecile m'a requis d'envoyer au Roi, & à la Reine, deux lettres qu'il leur écrit, lesquelles feront avec la présente. C'est pour des reliques qu'il desire avoir , comme il est fort devot 2. Le Roi l'obligeroit grandement, s'il le gratifioit de ce qu'il lui demande : mais s'il ne se peut, je vous suplie, qu'au moins il ait une honnête réponse de leurs Majestez, avec des excuses courtoises & gracieuses : & vous plaira de vous fouvenir de fuscrire les lettres au Cardinal de Sainte-Cecile, & non au Cardinal Sfondrat, Car il ne veut nullement être apellé de son surnom. mais de son titre seulement 3.

2 Delfin , Ambassadeur de Venise a Rome en 1596. & 97. dit , que ce Cardinal éloge en deux mots.

Le Cardinal de Sainte ticuliere de préferer ce titre a fon nom de familie. C'est qu'en 1595. faifant rebâtir que le tems avoit ruinez. Dieu avoit recompensé sa corps de Stinte Cecile,

enterré fous un de ses autels, plus de huit cens ans auparavant. Il étoit dans un cofre vivoit à la Barromée, Grand de Ciprés, & Clément VIII. Phonora d'une chaffe d'ar-

gent. A joûtez à cela, qu'il Cecile avoit une raison par- lui sieoit mieux de demander des graces au Roi, comme Cadinal de frinte cile, que comme Cardinal dans cette Eglife des autels , Sfondrat : 'ce nom n'étant pas plus agréable à la France , que la mémoire piete par vention du du Pape Grégoire XIV. qui y avoit envoyé le Duc de que le Pape Pafcal I, avoit- Montemarciano ; fon neven ...

Le Général de l'Ordre des Cordeliers, étant au chemin d'Allemagne, a entendu quelque desordre advenu en la Province de Guienne, entre les fiens : & pour cela, il a dépêché en France un Religieux, fon fecretaire, apellé Fra Paulo del Lago, que vous avez vû autrefois avec le Général précédent. Ce Religieux est fort honnête homme, & capable, & se montre afectionné à notre nation : & en ce qui concerne fa personne propre , jedui desire tout contentement, & vous prie de l'avoir pour recommandé, &, quand il vous ira voir, lui montrer, que je vous ai écrit en sa faveur. Mais au reste, je n'entens point m'entremettre en ces querelles des Cordeliers de Guienne, desquelles je suis très-bien informé, & scai que les uns & les autres ont tort ; & que la matière de leurdiscorde n'est qu'ambition, envie, haine, & vengeance entr'eux. Ils ont tous voué obedience, mais il n'y en a pas un qui vetille obéir: tous veulent être maitres, & loger à l'enseigne du Monde renversé. Par ainsi je ne sçaurois, pour lesquels vous écrire. Bien vous recommandé-je les Peres Récollets , qui n'ont nulle part esdites discordes & dissensions, & qui gardent leur regle. Et d'autant que je fçai , que le Pere Général ne les aime point, je vous prie,

avec une armée, 'au service de la Ligue, & qui avoit fulminé deux excommunications contre la Noblesse & le Clergé du Royaume. Vyptz. Les sustes de la 1. lettre du 28. de Juillet 1603. Aux Quatre-Tems du mois de Décembre de 1695. le Pape.

Innocent XII. fit une promotion de doure Cardinaux, où fut compris Dra Celefina Sfindrate, Benedictin, Abbé de faint Gal, qui mourta au mois de Septembre fuivant. Celui-ri étoit aufit tagulaire de fainte Cecile.

306 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

que si vous donnez quelque pouvoir à celui qui est envoyé par ledit Pere Général, ou à lui-mème, s'il va en France; il vous plaise, que ce soit avec exception & limitation, qu'il n'en-pourra user contre lesdits Peres Récollets, au préjudice des bulles & breis, qu'il sont obtenus du Pape, ni des lettres patentes, que le Roi leur a ostroyées: vous assurant, que Sa Sainteté porte & afectionne de plus en pias lesdits Récollets, & la réformation de tous Ordres; & que S. M.. & fon Conseil, lui feront grand plaisir de continuer à favoriser & proteger ces bons Religieux. A tant, Monsieur, &c. De Rome, ce 26. d'Août 163.

# LETRE CCCLV.

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSTEUR, Par la lettre qu'il vous plût m'écrire de votre main, le 12. d'Août, j'ai apris la réponse que le Roi vous fit touchant la réfignation de l'Evêché de Bayeux. Sur quoi j'ai à vous dire, que je ne defire m'acommoder, finon qu'autant qu'il plaira à S. M. & pour employer le tout à son service. Mais puisque cet acommodement a à dépendre d'un acord de personnes de diverses humeurs, & de contraires intentions, en une matiere fort jalouse, il fera fort casuel : & la fortune, qu'on apelle, aura bonne part en ce que je voulois devoir du tout à la seule bonté du Roi. l'atendrai donc ce que le sort aportera, disposé à tout, & desireux, seulement de n'être tenu longtems en fuspens. Cependant, je vous remercie bienhumblement & de toute mon afection, de ce

qu'il vous a plû & qu'il vous plait encore y faire ci-après : vous fupliant de croire, que je fuis-plus content, & me fens plus honoré de la faiveur & protection, qu'il vous plait me départir, tant en ceci, qu'en toutes aurres choles, que je ne ferois de toutes commoditez, qui fe pourroient tirer de tous les Evéchez de France, quand bien ils fe pourroient réduire tous enfemble. A tant, Monfieur, &c. De Rome, ce 8. Septembre 1603.

# LETRE CCCLVI.

### A MONSIEUR DE VILLEROY.

A ONSIEUR, J'avois prévû en moi-même M le déplaifir, que le Roi auroit du fucces de la derniere Congregation tenue devant le Pape, fur la dispense de mariage de Monsieur & de Madame de Bar, dont vous m'écrivez par votre lettre du 12. d'Août, que je reçûs le 3. de ce mois. Mais la vérité est, comme je vous ai écrit plusieurs fois que le Pape en telles ma-. tieres ne peut faire une résolution contre l'avis. de la plûpart des Cardinaux de la Congregation, lesquels pensent scavoir autant de Théologie, & des autres choses de la Religion, comme Madame, fœur du Roi; & jugent plus raifonnable, qu'elle s'acommode à l'autorité du Saint Siege & de l'Eglife, & à l'exemple du Roi, son frere, & au besoin & nécessité de Monfieur fon mari, & à fon propre desir & afection; que non que le Saint Siege, & le Pape & toute la Cour de Rome, ploient sous les fantailles ; d'une femme errante. Que si elle allegue sa conscience, ils disent, qu'ils ont aussi la leur à

### 408 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

garder, & encore infinies d'autres ames, dont le régime & gouvernement leur est commis de Dieu. Ce sont les propres, qu'ils nous tiennent ordinairement; & je ne doute point, qu'une grande partie de ceux qui nous sont contraires ne reconnoissent en leur cœur la force de nos raisons. & que la dispense se pourroit donner: mais il leur est avis, que ce seroit une trop grande indignité, que de se montrer moins fermes & constans à procurer sa conversion, qu'elle en son erreur. Vous lui avez très-bien répondu à ce qu'elle vous a dit des Espagnols: a quoi j'ajoûte, que tous les ennemis du Roi & d'elle, foient-ils Espagnols, Savoyards, ouautres. font très-aifes & se rient de tout ce qu'ils y scavent ou pensent de mal, & scroient trèsmarris de la voir elle catholique, & mariée canoniquement : & elle ne leur scauroit faire un plus grand déplaisir, ni se venger mieux d'eux, que de se remettre au giron de l'Eglise Catholique. & rendre fon mariage canonique, & lesenfans, qu'il plaira à Dieu lui donner, légirimes & indubitables fuccesseurs de la Maison de Lorraine. Et cette confideration, parmi d'autres plus grandes, devroit avoir une grande éficace envers un cœur si généreux & si magnanime, comme est le sien.

Le fieur Nicolas Pirotis est de retour de son voyage, sans avoir rien trouvé à Milan. Outre ce que je vous écrivis dernierement de la dépositions d'une des seurs catholiques, qui s'est trouvée en vie au lieu de Caspano, au pays des Grisons, il a encore aporté une autre déposition d'un vieux Doceur catholique du lieu même, qui ateste la même chose: & encore une certification, comme deux autres femmes catho-

300 liques mariées à des hérétiques, leurs parens en dégré prohibé par l'Eglise, en un autre lieu desdits Grisons , apelle Sondrio , avoient été par ordonnance de feu Monsieur le Cardinal Barromao, abfoutes & admifes à la communion. Ce qui ne peut avoir été fait sans dispense du Pape, & pouvoir donné par le Saint Siege audit feu fieur Cardinal Borromeo. Nous ferons valoir ceci autant comme il .nous fera possible. Le Pape a déja vû le tout, & montre en faire cas. Ausli l'ont vu tous les Cardinaux [de la Congregation, chacun à part. J'estime qu'il y a de quoi se contenter. Nous verrons comme les autres le prendront, & vous ferez avertis de tout ce qui s'v paffera.

Quant au fait des Jésuites, & des facultez de la Légation de Monsieur le Cardinal de Lorraine, je n'ai rien qu'ajoûter à ce que je vous en ai écrit ci-devant, & n'ayant autre chole à vous écrire, je finirai ici la présente, Monsieur, &c. De Rome, ce 8. Septembre

1603.

# LETRE CCCLVII.

AU ROY.

# SIRE,

Les Chanoines & Chapitre de l'Eglise de Saint Jean de Latran à Rome prétendent, que la Couronne de France depuis le Roi-Louis XI, leur est redevable de plusieurs biens & revenus, & en montrent , & en font prêts à montrer des titres & enseignemens, qu'ils ont ja autrefois

### 310 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

fait voir au Confeil de V. M. avec espoir de quelque récompense. Pour aviser des moyens de laquelle, & icelle obtenir, ils envoyent vers V. M. un de leur Compagnie. De plusieurs moyens de les récompenser aucunement ', qui ont été mis en avant, il femble qu'un des moins dificiles & moins incommodes feroit, s'il plaifoit à V. Me faire unir à ladite Eglise le revenu d'une ou deux Abbayes I fituées ès païs de votre obéiffance les plus près d'Italie ; & que dudit revenu une partie fût convertie en augmentation des fruits & revenus de ladite Eglife, pour être commune à tous ceux qui y participent ; & de l'autre partie fussent fondées un nombre de portions, comme dix ou douze qui soient afectées à autant de Chanoines de ladite Eglise, gentilshommes Romains, pourvûs à la présentation de V. M. & des Rois fes successeurs: de quoi semble qu'il adviendroit plusieurs biens.

I. Votre Majelfé aquiteroit cette prétention & donoroit fatisfaction aufdits Chanoines & Chapitre, & au Pape même, & à toure la Cour de Rome; & correlpondroit au zele, que cette vénérable Compagnie a toujours montré envers votre Couronne, ayant au plus fort des guerres & calamitez de la France toujours tenu fur la porte de ladite Eglife les armoiries de France, fans y avoir jamais voulu foufrir celles d'Epagne, quelque inflance & preffe, qui leur en ait été faite.

II. Votre Majesté & tons vos successeurs, & le Royaume même, participercient au fruit de

r Henri IV. donna depuis eette Eglife jüitt encore, au Chapitre de Saint Jean En reconnoiffance de quoi de Latran l'Abbaye de Clerac en Guyenne, de vingt ans un Service folennel le mille livres de ronte, dont 13, de Décembre.

tous les sufrages, prieres, & oraisons, qui se feront à jamais en ladite Eglise, qui est un bien

ineflimable.

III. V.M. en augmenteroit le nom & la loüange de Roi pieux & devot , & de bienfaiteur envers les lieux pies, & mêmement en faifant du bien à cette Eglife, qui est la Patriarcale de Rome, & la premiere de toute la Chrétienté 2 : & par ce moyen fraperoit un grand coup fur ses ennemis & détracteurs.

IV. S'aquerroit des serviteurs à Rome, obligeant non seulement ceux, qu'elle présenteroit aufdites portions par elles fondées; mais auffi leurs familles, qui se tiendroient honorées d'un tel bienfait. De forte que cette fondation vous vaudroit à Rome autant comme deux ou trois Cardinaux à votre dévotion & service. Et advenant vacation à l'avenir de l'une desdites portions, autant de fois que V. M. & ses successeurs, y présenteroient un desdits Chanoines. gentilhomme Romain, ce seroit autant de fois faire commemorer & célébrer par tout Rome les Rois & la Couronne de France. A tant Sire, &c. De Rome, ce 9. Septembre 1603.

2 Le Cardinal Mazarin Latran , à cause que cette tenoit à honneur d'avoir été Eglife a de tout tems été Chanoine de faint Jean de Françoise.

# LETRE CCCLVIII.

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, J'ai été très-aise d'entendre par votre lettre du 25. d'Août que je reçûs le 10. de ce mois, qu'il vous avoit plû lire

# LETRES DU CARD. D'OSSAT,

au Roi la lettre, que je vous écrivis le 29. de Juillet touchant Moneur le Cardinal d'Effe; & que Monfeur le Cardinal de Joyeuse en devoit aporter la résolution de S. M. & lous grandement votre maxime, qu'il et meilleur d'aquerir moins de serviceurs, & les bien traiter & assistant de la companyation de la companyation de la companyademi 1.

Je n'ai rien que repliquer à ce qu'il vous a plù me répondre touchant les onze questions, que le Pape veut être disputées sur la dispense du mariage d'entre Monsieur & Madame de Bar, puisque toutes choses y sont conformes à ce que j'en estime de moi-même, & à ce que je vous en avois écrit. Mais quant à l'exemple des deux fœurs catholiques, mariées à deux freres hérétiques, leurs parens entre le 3. & 4. dégrez de confanguinité, j'ai à vous dire, que le livre de feu Monsieur le Cardinal Contarel, dont je vous fis mention, n'est pas un registre, comme vous Pavez interprêté par-delà ; ausli me suis-je bien gardé de l'apeller ains en ma lettre du 28. de fuillet. C'est un livre auquel pour son contentement & usage particulier, il assembla &

1 II en est à peu près des pensionnaires, que les Prinese entretiennest à gages ménagers « dans les Cours Etrangeres, comme des valets dometiques: ce font des fervice du Prince qui les paye, qu'en atendant qu'ils trouyent un autre Matres, qui les achete à plus haut prix. Ces Pensionnaires chancelant ne ressent jamais de grands fervices, parce qu'ils

ne font pas affez afectionnez, pour en avoir la volonté. Au conteaire, un perfonage habile, acredité, refpecté, commande de la contenie de l'étale. Procécuur des affaires de France à Rome, fotient mieux tout ful les interts & la réputation d'un Roi, quen eferoient dix ou douze penfonnaires malaitez, qui ne fongent qu'à leur fortune particuliere.

### ANNE'E M. D. CIII.

It relier les Sinutes des plus notables & des plus rares expeditions, qui étoient passées par les mains lui étant Dataire, & depuis, pendant qu'il avoit eu la Signature des brefs. Que si c'eut été vraiment & proprement un registre, pour servir de témoignage public, & faire foi à l'avenir de l'expedition de telles matieres, comme font les registres des Notaires, Tabellions, Grefiers, Secretaires, & tels autres, je n'eusle point en vous écrivant, omis cette qualité & circonftance si importante, qui aussi nous eût aporté gain de cause, sans qu'il eût été besoin d'envoyer au païs des Grisons, pour chercher autre livre de cette expedition. Mais pour ce que ledit livre n'est point un registre, & que ladite minute inferée audit livre n'est point datée; on se permet de douter, si elle fut vraiment expediée; ou si ce fut seulement un projet de chose, qui n'avoit point eu d'expedition entiere, comme quelquefois on minute & groffove en la Cour du Roi des lettres patentes, qui ne passent point, & demeurent sans être dépêchées. Pour cette cause, & pour ce qu'en la Secretairie du Pape ne se trouve rien de cette expedition, il a falu envoyer fur les lieux pour voir si le bref authentique se trouveroit, ou quelque copie collationnée à l'original, ou quelque autre chose, qui pût servir à prouver, qu'il ait été vravement expedié & executé. Il a été trouvé ce que je vous ai écrit ci-devant; & nous cherchons encore d'autorifer parbonnes raifons ladite minute trouvée audit livre, & de lui aquerir toute la foi & crédit, qu'il nous est possible, comme vous verrez par une criture, que j'en ai dressée, pour être baillée au Pape & aux Cardinaux. S.S. a promis de tenir la Congregation Tome V.

#### 114 LETRES DU CARD. MOSSAT,

au plutôt fur ces exemples, avam que de preceder à aucun autre ache en cet afaire; & vous ferez avertis de tout ce qui s'y fera. Cependanc, le Roi, pour les railons par vous déduites, a très-bien fait de n'envoyer point homme exprès pour cet afaire, jaçoit que Madame fa fœur l'en requit.

J'ai vu les copies de la Lettre du Duc de Savoye au Roi, & de la réponse de S. M. audir Duc; & ai lù très-volontiers l'apostille de votre main, que vous ne lairrez pour cela de prendre garde à toutes choses. Le Duc de Savoye est en homme, doquel il saut se douter plus, lors qu'il montre de bien faire 2. Il n'a donné cet avis au Roi, que pour soupcon qu'il a eu, que celui qui s'osfroit à lui, eût été aposté pour le tenter, & puis le faire s'qavoir au Roi. 1ttm, pour couvrir les assaintants, qu'il a ci-devant machinez, & pour mieux acheminer & faciliter ceux après lesquels il est toujours.

M. de Cherelles est encore ici à cause du grand chaud, qui dure toujours; & l'afaire du Bourgdieu est tellement dépêché, que l'expeditionaire

a Henri IV. & le Duc long, le démené de ce de Savoye se gouvernoient Comte : mais le Duc le prit l'un envers l'autre , comme tout à rebours, disant que faifoient autrefois Louis XI. s'il eut été vrai , le Roi ne & le dernier Duc de Bourle lui eut fait à scavoir. ] gozne , felon Comines. [ Le Ces deux exemples montrent, qu'il en est des Princes. Roi, dit il, ne scachant à comme des menteurs : car qu'elle fin le Comte de Camceux-ci ne font point crûs, pebache lui faifoit ces ounon pas même lorfqu'ils divertures de lui livrer , ou fent la vérité toute pure ; de tuer son Maitre , delibera de montrer une grande & quelque finceres que foient franchise au Duc de Bourles autres , leur franchise gogne, & lui manda par le passe presque toujours pour Seigneur de Contay , tout au une duplicité rafinée.

m'a dit, qu'il en envoyera par cet ordinaire les bulles : qui est ce que j'avois à répondre à votre

lettre du 25. d'Août.

Au demeurant , j'obtins du Pape mecredi dernier 17. de Septembre moderation de l'expedition de l'Evêché de Dol 3 à la somme de mille écus, où il en alloit six mille à la rigueur; & le Motu proprio en fut signé le lendemain. Et le mecredi auparavant 10. de ce mois je parlai à S. S. du Prieuré des Religieuses de Montargis de l'Ordre de saint Dominique, & lui en laissai un mémoire par écrit, que j'en avois dreffé de la teneur, que vous verrez par une copie, qui acompagnera cette lettre. S. S. me dit ... qu'il en vouloit parler au Général de l'Ordre. Et de fait, j'ai sçû depuis, que S. S. avoit envoyé ce mémoire au Pere Général, lui enjoignant de lui en parler. J'envoyai vers ledit Pere Général, pour le prier, que lors qu'il en parleroit à S. S. il se souvint de ce qu'il m'avoit fait dire, qu'il avoit écrit au Roi. Et jeudi 18. de ce mois, j'envoyai sur le soir pour sçavoir s'il avoit en commodité d'y parler : & il répondit, qu'il avoit parlé ce jour-là même au ma-

3 Il y avoit onze ou donze ans que cet Evêché avoit été donné par Henri IV. a Emond de Revol , fils du Secretaire d'Etat de ce nom , lequel en jouissoit par économat, n'ayant jamais obtenu de bulles. Après quoi il s'en démit en Liveur d'Antoine de Revol, fon cousin germain , qui en prit possession le 18, de Février 1604. Et ce fut cet Antoine,

qui , dans les Etats de Bretagne tenus à Nantes en 1626. obtint par Arrêt dit Conseil, rendu en présence du Roi , la confirmation des droits & prééminences de fon Eglise , à laquelle les autres Evêques de la Province vouloient disputer la presseance, & le droit de prefider aux Etats. Gallia Christiana , in Episcopis Dolensibus.

#### #16 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

tin, & avoit compté tout le fait au Pape, lequel n'y avoit pris aucune réfolution, & avoit feulement dit, que ce feroit grand' chose de donner à des Religieuses une Prieure pour toute sa vie sans élection. C'est une afaire, qui ne se peut obtenir à une fois. Il faudra que jen parle encore au Pape, & au Général aussi. Ce que je ferai, Dieu aidant, autant de fois que befoin sera.

Le feigneur Silvestre Aldobrandin, âgé de quatorze ans, fils du feu feigneur Jean-Francois Aldobrandin, qui mourut au fiege de Canife, & de la fignora Oimpia Aldobrandin, fut fait Cardinal Rell en Consistoire fecret, mecredi des quatre-tems, 17. de ce mois. Le bonnet lui fut donné par le Pape en fa chambre le vendredi 20. Ce que je vous écris, pour être chose de Consistoire, que lors que le Pape le propofa-ledit jour de mecredi, il y eut un Cardinal, qui ne fut point d'avis de cette promotion, al

4 Cétoit leur fit aine, dont le principal mérite coit d'avoir apris à parler Efelavon. Il fut applié San-Éga-ré, du nom de fon titre. Dans le Conclare fiivant, trois jeunes Cardinaux, comme lui ayanteu chacun une voix au ferutin, & lui point, il dit plaifamment, qu'il étoit le feul, dont perfonne ne vouloit pour Pape. Me de Thou dit que ci jeune feigneur avoit apris la langue Efelavode, fut

l'esperance, que les Jéstites donnoient au Pape Clément VIII. son grand oucle de le faire élier Roi de Bosine. Faire élier Roi de Bosine. Fruitfui practique fortunt printipal practique fortuit de Silver d'Abertandian, qui pot to in Cardinalism Calignim expataux sil, Besta extende Rege; je jum 1mm habuisse homines partest, qui Statuviam singuam spipus câster. vicam singuam spipus câster.

#### ANNE'E M.D. CIII.

leguant le Concile de Trente en la Self. 24. au titre de la réformation, chapitre premier, où si eft porté, que le même age, doctrine, & autres qualitez, qui font requites és Evéques, doivent aussi être és Cardinaux, qui feront créez, bien que Diacres feulement s. Ce Cardinal fur le Cardinal de Sainte Cecile, autrement S'ondrat. A tant, &c. De Rome ce 22. de Septembre 163.

5 La Bulle de Sixte Vi de enfant, quand de ne foit pås 1386. ordonne, que les fue des fiis de Rois: cat alors jets, qui font créez Cardinaux Diacres, ayent au qui en revient au Sacré moias 22. ans. En effet, College, & même à toute c'ett aviir le Cardinalats, l'Egilie, compenie abonque d'y promouvoir des dammente détaut de l'âge.

# LETRE CCCLIX

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

M Onsieur, Mon principal fecretaire, papellé Pierre Bostiu, natifie Lion, en fiveur duquel je vous écrivis de ma main le 23, de Septembre 1602. il 7 a aujourd'hui un an justement, jour pour jour, n'a aucun bien ni en littige, ni autrement. Je vous le ramentois en ce jour amiversaire à ce qu'il vous plaise vous en fouvenir, s'en présentant ocasion. Ce fera une œuvre des plus méritoires, & à moi des plus agréables, que vous ayez faites ci-devant en faveur de personne vertueuse, diligente, fidele ; & qui a longuement travaillé au service du Roi. Cett celui, qui a écrit ce qui et critedius d'autre main que la mienne, & qui a écrit toutes mes O3.

318 LETRES DU CARD. D'OSSAT, dépêches depuis onze ans en çà, &c. De Rome; ce 23, de Septembre 1603.

#### LETRE C'CCLX.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

NONSIEUR, Par le précédent ordinaire je-M répondis à vos lettres, non feulement du 25. d'Août, mais aussi du 7. de Septembre, laquelle derniere je reçûs comme j'achevois de répondre à celle du 25. d'Août : mais j'oubliai. à vous remercier des trois brevets, qu'il vous avoit plû obtenir, expedier, & m'envoyer pour trois neveux de M. Perrin , Soufdataire de N. S. P. Maintenant, avant toutes choses, je vous en remercie de toute mon afection, vous affürant que cette grace est bien employée envers ledit fieur Perrin ; auquel cependant vous avez voulu montrer, que j'avois quelque pare au bien & honneur, que le Roi lui faisoit. C'estvotre coûtume de faire toutes choses au mieux. qu'elles se peuvent, & en un bien, que vous faites à quelque honnête homme, en obliger encore d'autres avec lui.

Depuis mes dernieres le Pape a toujours étéablent de Rome, qui est caule qu'il ne s'est poi rieu faire au fait de la dispense de mariage d'entre Monsieur & Madame de Bar, ni aussi en l'afaire du Prieuré des Religieuses de saint Dominique lez-Montargis. Mais tout auslirôt que S. S. sera de retour, il y sera travaillé diligem-

ment.

Nous avons nouvelles, comme Monsieur le Cardinal de Joyense est par les chemins de Venise ici, & l'atendons pour environ le 12, de ce

210

meis: & demain partira M. de Cherelles pour s'en retourner vers vous.

Le sieur Guessier 1, secretaire de Monsieur de Bethune, ayant entendu ce qui doit être de Monsieur d'Alincourt, votre fils, d'ici à quelque tems, desireroit avoir le bien & honneur de le servir auili de secretaire, comme il sert à présent Monsieur de Bethune; & m'a requis de vous faire entendre de bonne heure ce sien defir : lequel ofice je ne lui ai pû refuser. Mais comme je le fais fort volontiers, le tenant pour um fort honnête jeune homme, & croyant qu'il fera bien sa charge; ausli n'entens-je vous requerir de rien, & moins vous confeiller là-deffus . n'avant autre connoissance de ce qu'il fçait faire; & vous qui en voyez tous les quinze jours, pouvant en juger trop mieux que tout autre; & outre la capacité, ayant à mettre en confideration beaucoup d'autres circonffances en une charge de telle importance : qui est tout ce peu que je puis vous écrire pour cette heure, me recommandant bien humblement à votre bonne grace, & priant Dieu qu'il vous donne, Monsieur, &c. De Rome, ce 6, d'Oc-Cobre 1603.

z Il fut employé depuis En 1620, il faileit les Maires dans quelques Résidences. du Roi chez les Grisons.

## LETRE CCCLXL

# A MONSIEUR DE VILLEROY.

M Onsieur, Je vous écrivis hier par l'oraller M de Cherelles, fans qu'il vous portât O 4 320 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

une de mes lettres, lui étant un de mes anciens; amis, & votre très-humble & très-afectionné. ferviteur. Ce qui ajoûte beaucoup à l'amitié, que je lui porte d'ailleurs. Mais au reste, je n'ai que vous écrire par lui : car outre que je ne me suis rien réservé ci-devant, il vous pourra dire des choses d'ici plus que je ne sçaurois vous en écrire. De vous le recommander, seroit bien chose selon mon cœur, mais au rette impertinente, puis que vous lui faites l'honneur de lui vouloir bien. Je me contenterai donc de vous prier, comme je fais très-afectueusement, que lors qu'aux ocalions vous vous mouvrez de vousmême à faire quelque chose pour lui, il vous plaite encore vous fouvenir, ( pour en faire quelque chose de plus s'il est possible) que je participerai à l'obligation, qu'il vous en aura, pour vous en rendre bien humble fervice en tout. ce qu'il vous plaira me commander. A tant Monsieur, &c. De Rome, ce 7. d'Octobre 1603.

## LETRE CCCLXII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY:

MONSIEUR, La lettre que vous m'écritembre, me fut renduë le 10. de ce mois; aucommencement de laquelle vous me repréentez-les inconveniens, qui font pour advenir, si Monsieur le Duc de Bar est éconduit de la difpense, qu'il demande. Il y a longtems que nous les avons representez ici, & vous l'avez pù voir bien au long és écritures, que je vous al ci-devant envoyées, Nous continuous tousjours de mieux en mieux, & sommes à présent fur le point d'en recueillir le fruit, ou d'en perdre du tout l'esperance. Depuis le retour du fieur Pirotis , ces exemples par lui trouvez au pays des Grifons femblent nous prometre quelque chose de mieux. J'ai dressai une écriture sur iceux, & attens à la vous envoyer, jusques à ce qu'elle ait été baillée au Pape, & aux Cardinaux de la Congregation. L'absence de S. S. de Rome a été caule, qu'il ne s'y est rien fait depuis ma derniere lettre.

Le 13. de ce mois, Monsieur le Cardinal de Joyeuse, dont vous faites mention en votredite lettre, arriva en cette ville. Sa présence aportera aux afaires & service du Roi grand avancement. En sa compagnie est arrivé votre neveu, nommé à l'Evêché d'Orleans ; auquel j'ai ofert, & rendrai en effet, tout le devoir à moi possible.

Si Monsieur le Cardinal de Sainte Cecile est gratifié de reliques, qu'il demande, il s'en sentira fort obligé au Roi. Cependant, je vous remercie bien humblement de la bonne fouvenance, que vous en voulez avoir.

Quant à mon afaire de l'Evêché de Bayeux, je vous prie de dire au Roi, & lui lire cet article, Que quelque dificulté, qui s'y foit trouvée du commencement, je ne puis croire, que S. M. foit pour me refuser cette grace, non pour aueun mérite qui soit en moi ; mais pour sa propre bonté & conftance, à laquelle il apartient, que m'ayant S. M. fait de rien ce que je n'eusle jamais ofé esperer, ni desirer, elle ne se montre point à présent réfroidie en mon endroit, puisqu'en moi n'est point advenu, & n'adviendra jamais aucun changement; & que Q. 5.

#### 122 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

je ne lui demande point, & ne suis pour lui. demander aucun bien nouveau; mais seulement, que du bien qu'il m'a déja fait, il me permette d'en méliorer ma condition; & le tout pour son service, qui est, après Dieu, la seule ocupation, & le seul pensement que j'ave en ce monde.

Jusques ici j'ai répondu à votre lettre du 22. de Septembre; à laquelle réponse j'ajoûterai, que Monsieur l'Ambassadeur m'a communiqué. ce que vous lui avez écrit de l'intention, que le Roi a de faire faire au printems prochain le batême de Monseigneur le Dauphin : ce que je ne puis affez louer, pour plusieurs bons respects. Vous dites auffi, que par même moyen on fera. le batême de Madame de France i, qui aura fon parain & fa maraine à part ; à quoi n'y a rien à redire. Mais vous ajoûtez, qu'on auroit quelque inclination de faire commere la Reine d'Angleterre au batême de madite Dame. Jecrois à la vérité, que cela tourneroit au Roi à quelque commodité, pour se concilier & gagner davantage cette Princesse 2; & pour cela même je defirerois que cela se pût faire. Mais puisque c'est une chose de plus grande importance qu'il ne semble, de prime face, & qu'on en a voulu sçavoir mon avis; j'ai estimé être de mon devoir, de vous écrire librement, que ce-

1 Madame Elifabeth , née le 22. de Novembre 1602.

<sup>2</sup> Il est à remarquer, que le Roi Jacques, fon mari, avoit resuse d'être par in de Madame de France, précenseigneur le Dauphin , pré- mal-honnète,

férablement au Pape ; & . d'ailieurs ne trouvant pas l'Infante Isabelle des Pays-Bas , affez grande Dame . pour être maraine avec lui . parce qu'elle n'étoit pas dant le devoir être de Mon- Reine. Pointille ridicule &...

In ne se peut faire sans un très-grand scandale des bons catholiques, ni sans un extrême déplaifir & ofense du Pape. Vous présuposez, que la Reine d'Angleterre 3 soit catholique; mais ici on sçait le contraire, jaçoit qu'on croye, qu'elle ne soit point des pires hérétiques, & qu'elle ait quelque inclination à la Religion Catholique. Et je vous dirai de plus, que quand elle auroit en ' fon cœur la Foi & la Religion Catholique. Apostolique, & Romaine, tout ainsi que le Pape même, fi est-ce ce qu'ayant été nourrie & élevée en l'hérésie, & y persistant exterieurement, comme elle fait, elle ne peut, felon les Canons, être tenue pour catholique, & moins être reçûe aux actes publics de la Religion Catholique, que premierement elle n'ait & de vive voix, & par écrit figné de sa main, abjuré toutes héréfies, & fait profession de la Religion Catholique. De quoi , & de toutes telles autres choses . vous devez juger par-dela, non felon la corruption du tems, ni selon la capacité ordinaire de ceux, qui n'ont point étudié en telles choses ; mais felon les Saints Décrets, & le confentement universel de l'Eglise Catholique, & le bon avis & confeil des bons & fages Théologiens & Canoniftes. .

Or cela étant ainfi, que la Reine d'Angleterrene doit être tesué pour catholique, comme il n'en faut point douter: fi, avec le batême qui fe fera de Monfeigneur le Dauphin, daquel le Pape, & la Ducheffe de Mantone, feront parain & maraine, vous faifiez faire auffi lebatême de Madame, de laquelle la Reine d'Angleterre fût maraine, quiconque au refte fût le pa-

<sup>3</sup> Cette Reine s'apelloir seur de Christian IV. Prin->-

## 324 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

rain; yous feriez intervenir la Reine d'Anglezerre avec le Pape en un même ache de Reliagion; & ainfi vous feriez, que le Pape participeroit in divinis avec un hérétique : ce que le Pape tiendroit à un grand afront, & à une injuraatroce. Aufil le Légat, qui en cet acte reprefenerra S. S. n'auroit garde de s'y trouver, s'il feavoit ce qu'on y voudroit faire; & s'il étoit furpris, ne le fçachant point auparavant, il abandonneroit l'acte, & quitteroit tout là, quand il.

s'apercevroit de la chofe.

Que si vous faissez faire premierement & seulement le batême de Monseigneur le Dauphin & puis a quelque tems de la le batême de Madame, auquel le Légat ne se trouveroit point ce seroit moindre mal; & le Pape n'auroit à se, plaindre d'aucune injure particuliere faite à fa. personne. Mais encore y auroit-il trop de mal & de quoi fâcher S. S. & scandaliser les Catholiques, & faire mal penfer les ennemis du Roi de ce que S. M. auroit donné sa fille à tenir aux fonts de batême à une Reine hérétique atendu que le parain & la maraine sont insti-. tuez en l'Eglise de Dieu, pour être pleiges &: répondans, que leurs filleuls venant en âge de pouvoir aprendre les bonnes mœurs, & la doctrine chrétienne & catholique , y feront instruits . fidellement & diligemment : ce qu'une Prin-, cesse hérétique ne peut & ne voudroit prometre & moins acomplir. Le Pape seroit encore fâché de ce que le parain catholique, & le Prélat qui batisera Madame , suroient partici-. pé in divinis avec un hérétique; lesquels parain & Prélat, s'il y pensent bien, ne le voudroient point faire, & feroient très-marris d'y être contraints par respect ou autrement. Et apres

tout cela , encore feriez-vous en danger, que la Reine même d'Angleterre n'eût point à plaifir ce comperage, puilque, comme les Catholiques abhortent les Hérétiques, aufilies Hérétiques ont en abomination les cérémonies de l'Eglife Catholique, & particulierement celles du batême, comme l'exorcifme, le fel, la falive, l'huile, le crème, la chandelle ardente, le crèmeau & autres.

En fomme, comme tous bons catholiques fe: doivent soigneusement garder de faire des incongruitez en matiere de Religion, le Roi en particulier doît avoir ce foin, fur tous autres, pour les choses passées, qui feront toujours ;... qu'un péché, qui seroit veniel en un autre, sera trouvé mortel en lui. Les Vénitiens n'ont point plus de dévotion qu'il ne leur en faut; mais ils se gouvernent avec autant de prudence. qu'aucun antre Potentat du monde. Vous pouvez vous fouvenir, comme après la mort dufeu Roi ils reconnurent le Roi d'à présent pour · Roi, & traiterent Monsieur de Maisle, qui lors. v étoit Ambassadeur, tout de même comme ils l'avoient traité du vivant du feu Roi, excepté qu'ils ne le voulurent jamais admetre à leurs chapelles 4 avec les autres Ambaffadeurs, quoiqu'ilfut catholique, & quelque instance qu'il en fit, jusques à ce que le Roi fut réconcilié avec l'Eglife Catholique, & avec le Saint Siege; & ce, pour montrer au Pape, au Roi d'Espagne, & au rette du monde, que quoiqu'ils fiffent pour

4 II y avoient admis M., de France (croit exclus des. de Maiffe; mais le Nonce chapelles du Senat. 'Après. Grelame Mattenet: s'étant quoi le Pape ordonna au ablente de Venife, ils depènence de Venife, de depènent à Rome, où il flux Lettre de Maiffe du 4. de 1900, que l'Ambassadeur. Nevembre 1889.

į.

## 226 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

raison d'Etat, ils ne laissoient pourtant d'observer exactement les choses de la Religion, & ne vouloient participer ès choses divines avec un Prince non catholique, & non aprouvé du Saint Siege. Si le Roi en fait ainfi, il fera non seulement religieusement & catholiquement, comme il apartient à la profession qu'il fait ; mais aussi utilement pour le bien de ses afaires, & pour sonhonneur & réputation 5 : & le tems lui aportera d'autres ocasions de complaire à la Reine d'Angleterre 6, & sus agréables à elle, & moins préjudiciables à lui.

Le 6. de ce mois je reçûs une lettre de Monsieur le Cardinal Aldobrandin, qui étoit à Frescati, par laquelle il me commandoit de la part du Pape, que j'écrivisse par-delà en faveur des Peres Jésuites, selon que le Pere Général. me diroit : & le 15. vint à moi ledit Pere Général; lequel se plaignit grandement des 4.8 ... & o. articles des conditions appofées à leur reflitution. Sur quoi nous disputâmes longuement, & enfin je le priai de me faire bailler un mémoire

s Le confeil de notre Cardinal fut fuivi : la Cour changea d'avis, & Madame cut pour maraine Isabelle-Claire-Eugenie, Infante d'Espagne, Princesse des Pays-Bas, qui la fit tenir , & nommer Elifabeth, par Diane, légitimée de France , Duchesse d'Angoulème. Cette cérémonie ne fe fit qu'en 1606; en Septembre.

6 Le foin que l'on prenoit alors d'obliger la Reine d'Angleterre , venoit de l'Empire , que l'on fcavoit beth , & la Reine Jacques ....

qu'elle avoit fur l'esprit du-Roi , fon mari , qu'elle tournoit comme elle vouloit. Ce qui faisoit dire , que la quenouille filoit plus fous le Roi Jacques , qu'elle n'avoit fair fous les Reines Marie & Elifabeth. Er pour figni. fier la difference , qu'il y avoit entre le Gouvernement de cette derniere Reine, & celui de fon fuccef-" feur , les Milords d'Angleterre disoient en forme de !-

proverbe , le fen Roi Elifa-

ANNE'E M. D. CIII.

de ce qu'il defiroit être écrit. Il me l'envoya lelendemain, & je vous l'envoye à vous avec ladite; lettre de Monfieur le Cardinal Aldobrandin, n'y voulant mettre rien du mien, sinon que vous prier, comme je fais, d'un petit mot de réponse, afin que je puisse montrer que j'ai obéi: Monsieur le Nonce, comme vous verrez par laditelettre, a encore charge d'en parler au Roi, qui en ordonnera comme bon lui semblera. A tant, Monsieur, &c... De Rome, ce 20, d'Octobre 1603;.

## LETRE CCCLXIII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIBUR, J'ai rendu à Monsieur lecardinal de Sainte Cecile la lettre, qu'ilia plà.au Roi Jui écrire, & l'ai acompagnée de propos convenables au contenu de la copie, que vous m'en avez envoyée avec votre lettre du 7. d'Octobré. Il en a été très-aise, & dit, qu'il se demandées, qu'il ne froit de tout le Royaume de France, s'il se pouvoir céder & transporter: ce sont ses mots. Il est un de ceux, que nous esperons tirer de notre côté, en ocasion de Cenclave, pour nous aider à faire un bon Pape, pour deux respects, de dévotion, & de la liberté Ecclesiastique. Si le Roi y ajoûte ce troisseme, il s'y lairra tirer d'autant plus facilement.

Le Pape a pris du tems à déliberer sur notre dispense de mariage, & dit, qu'on lui en laille faire, & qu'il y pense pour nous. Au premier Conssistoire, qu'il sint après son retour de

## 718 LETRES DU CARD. D'OSSAT.

Frescati, un mecredi 22. jour d'Octobre, je lui parlai du Prieuré de Montargis pour Sœur Anne

de Sallart.

L'Abbé · Arnolfini , Référendaire du Pape en l'une & l'autre Signature, beaufrere du fieur Bartolomeo Cenami Luquois, est un fort honnête homme, & très-afectionné au fervice du Roi. affidu chez Monfieur l'Ambaffadeur , & chez les Cardinaux François. Si le Roi usoit de quelque gratification envers des Prélats de cette Cour. il est un de ceux, en qui elle seroit très-bien

employée. :

Le sieur Alfonso Fontanella, qui fait les afai -res de Monfieur le Cardinal d'Este, vient de partir d'avec moi , & m'a confirmé tout ce qu'il avoit dit à Monsieur l'Ambassadeur, & assuré, de la part dudit feigneur Cardinal, du fervice qu'il a voué au Roi ; avec desir néanmoins, que S. M. lui fasse grace de quelques mois , pour s'en déclarer ouvertement, pour ne préjudicier à l'afaire du Comté de Sassuolo, qui se traite pour le Duc de Modena fon frere, auquel il cft. aidé des Espagnols. A tant; Monsieur, &c. De Rome, ce 3. de Novembre 1603.

## LETRE CCCLXIV.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

ONSIEUR, La lettre, qu'il vous plût m'é-VI crire le 22. d'Octobre, me fut rendue le 7: de ce mois. L'afaire de notre dispense est au même état qu'il étoit lorsque je vous écrivis ma derniere Monfieur l'Ambaffadeur, qui en a traité le dernier avec le Pape, & avec Monafieur le Cardinal Aldobrandin, vous en pourra écrire davantage.

le ne m'émerveille point de ce que le Duc de Savove fait fi fort l'humble & l'afectionné envers le Roi : car outre son mauvais naturel & sa malice confommée, j'entens, qu'il est entré en esperance, & en dessein de retirer de S. M. par telles flateries, & par l'avis, qu'il lui a donné de celui qui le vouloit escroquer, & par lui donner à entendre, qu'il est mal content des Espagnols, & qu'il se veut du tout mettre de son côté contre eux, la Bresse & tout ce qu'il a baillé pour le Marquifat de Saluces, qui lui demeurera en pur gain. C'est une pensée des plus folles, qui pourroient venir en l'esprit de qui que ce soit ; mais il présume assez de son bel esprit, pour penser en venir à bout, & y a des hommes fi badauts, qu'ils. n'en desesperent point.

Quant à la rélignation de l'Evéché de Bayeux,, comme vous attendiez réponfe de moi à vos deux précédentes, aufli vous y ayant répondu ci-devant, j'atendrair réponfé à celles, que j'en écrivis au. Roi, & à vous, le 3, de ce mois, par léfquelles je donnai l'extrême onction à cet afaire. A tant, Monfieur, & cc. De Rome, ce 17.

Novembre 1603.

## LETRE CCCLXV.

## A MONSIEUR DE VILLEROY.

MONSIEUR, Hier 6. de ce mois, N. S. P. fait de la diffense de mariage de Madame, scur du Roi, avec Monsieur le Duc de Bar: & après avoir dit, comme il étoit grandement follicité

#### 130 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

& pressé de la part du Roi pour cette dispense, & qu'il voudroit y mettre une fin, s'il étoit posfible; il ajoûta, qu'en la premiere Congregation, qui avoit été tenue sans lui, il avoit été ·décidé, que le Pape pouvoit donner la dispenfe qu'on demandoit : & depuis, on avoit propolé des caufes de dispenser, qui sembloient être sufficantes; que maintenant on avoir trouvé des exemples, qui étoit une chosequ'il avoit toujours demandée : que les écritures apartenantes à ces exemples avoient été envoyées à chacun de nous ; qu'il desiroit en avoirnotre avis, & mettre meshui fin à cet afaire. Il y avoit en ladite Congregation quatre Confulteurs. Docteurs en Théologie, que je vous ai autrefois nommez, à scavoir, le Commissaire de l'Inquisition; Religieux de l'Ordre de S. Dominique; le Pere Monopoli , Capucin; le Pere Grégoire, de l'Ordre de S. Augustin, Portugais de nation; & le Pere Benedetto Giustiniano, Jésuite. Le premier desdits Consulteurs opina contre la dispense, & les autres trois pour la dispense; & de neuf Cardinaux que nous étions , Afcoli , Borghese , Baronio , Bianchetto , Mantica , Arrigone , Vifconti , San-Marcello , & moi : les deux premiers furent d'opinion, que Sa Sainteté ne devoit point conceder cette dispense; & les sept autres au contraire furent d'avis, qu'il la devoit acorder. L'inclination, que les Cardinaux ont remarquée au Pape, qui enfin a reconnu, qu'il ne faloit plus dilayer, & les exemples trouvez, que nous avons fait valoir tant envers S. S.. qu'envers eux tout ce qu'il a été possible, les ont enfin amenez à la raison pour la plupart. Et ainsi par la grace de Dieu nous aurons à la in cette dispense, si longtems poursuivie. Mais.

#### ANNEEM. D. CIII.

il"n'a point encore été conclu en quelle facon , mi à quelles conditions elle fera expediée. Et pour cet effet, le Pape commanda fur la fin de ladite Congregation , que nous nous affemblallions entre nous un de ces jours, afin d'en déliberer & réfoudre : ce que nous ferons, Dieu aidant. Je me doute , que comme on nous a fait ant attendre la dispense, on nous voudra ausli mainteuant rabatre quelque chosede la façon ordinaire & acoûtumée des dispenfes : toutefois nous ferviteurs du Roi mettrons ; peine, que la fiçon en foit la plus ample & la meilleure que faire se pourra. Cependant, Monficur l'Ambiliadeur a voulu vous dépêcher cegentilhomme.

Hier au loir arriva l'ordinaire avec vos lettres du 10, de Novembre. Ce que je vous ai mis ci-delius fervira de réponse à ce que vous m'écrivez tout au commencement sur le fait de la dite dispense. Le demeurant n'a besoin d'autre replique, sinon que dès la première fois, que le Pere Général des Jésuites me parla dece qu'il, vouloit faire réformer és conditions ja acceptées par les siens en Cour, je tâchai de moi-même, sui persuader ce que vous voulez, & lui donnai le même conseil, dont vous m'avilez: mais j'y perdis mon tems, & pour cela je vous envoyal simplement ce qu'il me fit depuis bailler par écrit, lans y mettre rien du mien. A tant, Monsieur, & Sec. De Rome, ce 7, Décembre 1603.

#### LETRE CCCLXVI

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M ONSIEUR, Par ma lettre du 7. de ce mois, je vous rendis compte, comme en la Congregation tenue devant le Pape le 6. A avoit été résolu, que la dispense seroit donnée à Monsieur le Duc de Bar; mais quant à la forme & aux conditions de ladite dispense, le Pape avoit ordonné, que les Cardinaux s'affemblassent entr'eux pour en aviser. Or s'assemblerent-ils vendredi 12. de ce mois : & après plufieurs disputes fut résolu par tous les neuf Cardinaux unanimement, que le Pape par un sien bref, ou par une lettre de Monsieur le Cardinal Aldobrandin, écrite de la part & au nom de S. S. commettroit cette dispense à Monsieur l'Evêque de Verdun 1, qui est Prélat de grande pieté & dévotion, qui écrivit de ce fait au Pape le 26. Novembre 1602. Que par ledit bref ou lettre seroit donné pouvoir exprès audit sieur Evêque, non seulement d'admettre mondit sieur de Bar aux Sacremens, ( qui seroit seulement une simple dispense tacite, & à laquelle seule quelques uns tendoient du commencement. comme en la Congregation précédente il fembloit, que le Pape même ne tendit qu'à cela; ) mais aussi de le dispenser expressément, après l'avoir absous de l'excommunication, & autres censures & peines ecclesiastiques, esquelles, il:

1- Eric de Lorraine, fils III. Notre Cardinal parle de de Nicolas, Comte de Vau- lui dans plusieurs autres dennen, & frere de la Reilettres, & toujours avecme Louise, semme d'Henri éloce.

#### ANNEE M. D. CIII.

est encouru pour l'inceste, & de l'inceste même, & après auffi lui avoir enjoint quelque pénitence falutaire : le dispenser , dis-je , expresfément sur le dégré de consanguinité, à ce qu'il puisse contracter mariage de nouveau avec Madame sœure du Roi, & demeurer en icelui librement & licitement 2. Déclarant en outre légitimes les enfans nez & à naître de ce mariage. aux charges néanmoins & conditions suivantes. & fans retardement de ladite dispense, Que le Roi Monlieur de Lorraine & Monlieur le Duc de Bar , promettront & s'obligeront , chacun à part., par leurs lettres patentes, de procurer au plutôt que faire se pourra l'instruction de madite Dame en la Religion Catholique comme elle-même s'est oferte à la recevoir après ladite dispense, par des lettres qu'elle a écrites

2 La Cour de Rome prit un autre biais dans l'afaire du mariage de Dom Pedre, aujourd'hui Roi de Portugal, & de la Princeffe Marie-Françoise Elisabeth de Savoye, fa premiere femme. Le Pape Clément IX. donna commission au Grand Inquisiteur de Portugal, au Doyen de Lisbanne, & a trois autres personnes, conftituées en dignité ecclefiaftique, de voir, si les choses s'étoient passées dans la célébration de ce mariage, comme on les lui avoit représentées , & de déclarer en ce cas , le mariage de Dom Pedro, Prince Regent de Portugal, & de la Réine Elifabeth, auparavant fem-

me du Roi Alphonse, son frere; bon & valide, en vertu d'une dispense , publice boneftatis in radice matrimonis, qu'il acordoit à cet effet; enforte que ce mariage fut auffi bon & valide , & les enfans nez & à naître d'icelui auffi légitimes, que a cette dispense en avoit précédé la célébration. En quoi il me semble , que Dom Pedro , & la Reine de Portugal furent traitez bien plus savorablement par Clément IX. que ne l'avoient été M. le Duc de Bar, & Madame Catherine de France par Clément VIII. qui deshonoroit leur précédent mariage, en leur prescrivant d'en contracter un nouveau.

#### 934 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

au Pape, à Monfieur de Bethune Ambalfadeur du Roi, & à moi; & , en tout évenement, que les enfans, qui naîtront de ce mariage, feront nourris & élevez en la Religion Catholique, Apoltolique, & Romaine. Quant à la facçon de contracter le mariage de nouveau, fi le Concile de Trente étoit publié en Lorraine, il faudroit qu'il fût contracté en préfence du Curé de la paroille, & dedeux témoins. Que fi ledit Concile n'y étoit publié, il füfiroit, qu'ils confenillent de nouveau en leur mariage, d'autant que le premier confentement eft nul, à causé de leur parenté en dégré prohibé par les Canons & Sains Décrets.

Voilà la substance de ladite résolution . laquelle devoit être raportée & laissée par écrit au Pape le lendemain samedi 13. de ce mois. Je ne fçai fi S. S. y voudra rien changer d'autant qu'à la vérité les Cardinaux fur la fin s'étendirent un peu plus que l'intention de S. S. ne fembloit être. Monsieur l'Ambassadeur procurera, qu'il n'en foit rien rabatu, & follicitera auprès de S. S. deux choses : l'une, que ladite commission à Monsieur l'Evêque de Verdun soit faite plutôt par un bref du Pape, que par une lettre de Monfieur le Cardinal Aldobrandin, écrite au nom de S. S. combien que quant à l'efficace, austi bonne & valable sera la lettre comme le bref. L'autre, que cette dépêche, comme qu'elle foit faite , lui foit mise en main , pour l'envoyer à S. M. laquelle l'envoyera à Monsieur de Lorraine, & à Monsieur le Duc de Bar, pour la faire tenir audit fieur Evêque de Verdon.

Ce matin étant en Chapelle pour le 3. Dimanche de l'Avent, j'ai apris de Monsieur le Cardinal San-Marcello, que le raport de ce qui fut résolu vendredi en ladite Congregation, sut fait & baillé par écrit hier au matin au Pape ; & que S. S. envoya ledit écrit à lui Cardinal San-Marcello, pour dreffer la lettre, qu'elle veut être écrite audit sieur Evêque de Verdun ; & après qu'elle sera dreffée , l'envoyer à chacun des Cardinaux de ladite Congregation , pour la voir & bien considerer l'un après l'autre, & puis y être mise la derniere main par Sa Sainteté même. Ledit seigneur Cardinal San-Marcello m'a acordé, que cette committion seroit un peu mieux par bref que par lettre, & qu'il fera ce qu'il pourra pour y disposer le Pape. Mais antii sommesnous demeurez d'acord , que pour ne retarder l'afaire, il est bon de diferer cette instance iusques à ce que ladite lettre foit dreffée & vûë par chacun des Cardinaux comme le Pape a commandé. Car si ensin le Pape acorde, que ladite lettre soit convertie en bref, cela sera fait en un rien : & cependant, nous aurons gagné autant de tems, & arrêté tout ce qui doit être contenu tant au bref qu'en la lettre. En fomme nous ferons tout ce qui se pourra pour avoir le bref. Mais en quelque façon que la dispense foit concedée, la vertu & "eficace en sera la même: & Dieu nous aura fait une belle grace d'avoir mis une si bonne sin à un afaire si disicile & si desesperé, comme je l'ai vû par l'espace de plus de quatre ans & demi. A lui en soit l'honneur & la gloire, lequel je prie aussi, pour fin de la présente qu'il vous donne, Monsieur, &c. De Rome, ce 14. Décembre 1602.

# 336 LETRES DU CARD. D'OSSAT, LETRE CCCLXVII.

## A MONSIEUR DE VILLEROY

MONSIEUR, Par ma lettre du 7. de ce mois, qui vous aura été rendue par un gentilhomme de Monsieur l'Ambassadeur, je vous acufai la réception de votre lettre du 19. Novembre, & répondis à ce peu qui me fembla avoir besoin de réponse. Depuis, j'ai consideré la claufe, qui concerne Monfieur le Cardinal de Sainte Cecile, & les reliques, dont il a suplié le Roi & la Reine : par laquelle clause il semble, que vous révoquiez en doute ce que ledit feigneur Cardinal tient pour tout affuré, & dont il s'est réjoui avec tous ses amis, & non sans cause, vu la lettre que le Roi lui écrivit le 8. d'Octobre : de laquelle je vous renvoye la copie, que vous m'en envoyates, afin qu'il vous plaise la revoir, & considerer, que la chose ne semble plus être en entier; & qu'outre que la parole du Roi y demeure engagée, vous alieneriez un grand Cardinal, qui a suite d'autres, lequel vous aquerrez avec cette gratification plas qu'avec aucune autre chose de ce monde. Que si en le gratifiant, on craint la conséquence, comme il semble par votre lettre, on pourra y remedier en ordonnant, que deformais on n'en donnera plus à qui que ce soit : de quoi personne ne se pourra ofenfer à l'avenir, atendu que l'ordonnance en fera faite ayant toute demande future : & ledit seigneur Cardinal en estimera d'autant plus le bien & honneur, que le Roi lui aura fait. A tant. &c. De Rome, ce 15. Décembre 1603.

LETRE

#### LETRE CCCLXVIII.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

M Onsteur, Par la lettre, que je vous écri-vis le 7. de ce mois, je vous rendis compte comme le jour auparavant, en une Congregation tenue devant le Pape, il avoit enfin été arrêté, que la dispense de mariage, si longtems par nous poursuivie, feroit expediée. Et par une autre, que je vous fis le 14. de ce mois, je vous donnai avis de ce qui avoit été conclu en une autre Congregation de Cardinaux , touchant la forme & les charges , & conditions de cette dispense ; & de ce que j'avois apris depuis, de Monsieur le Cardinal San-Marcello. Maintenant je vous dirai fur cet afaire même, que le Pape perfiste toujours à ce que la commillion, qui en fera envoyée à Monfieur l'Evêque de Verdun, soit non par un sien bref, ains par une lettre, écrite néanmoins de la part & par commandement exprès de S. S. & fignée. non par Monsieur le Cardinal Aldobrandin, comme les Cardinaux l'avoient entendu en latlite derniere Congregation; ains par tous les Cardinaux de ladite Congregation, qui font neuf. Ce que S. S. fait, à mon avis, pour sa plus grande justification & fatisfaction , & comme je veux encore croire, pour un plus grand bien de l'afaire même en soi. Car comme les feings de neuf Cardinaux montreront évidemment, que le Pape n'a acordé cette dispense de fa tête; aussi feront-ils plus de preuve, que ne feroit le seing d'un simple secretaire, qui seul figne les brefs. Et quant à l'anneau du Pef-Tome V.

#### 338 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

cheur, qu'on a acoûtumé de metre aux brefs, il n'équipolle point à neuf feings de neuf Cardinaux. Outre que quelquefois il peut être dérobé au Pape, & être employé au déçû de S. S. comme il advint du tems du Pape Sixte V. qu'un fien Coupier apellé Bellochio 1 , lui prit un foir ledit anneau de la poche de ses chausses, & en cacheta un bref, que le Pape n'avoit voulu passer : dont ledit Billochio fut envoyé en galere, où il mourut dans un an après. Par ainfi, nous ne ferions rien pour nous, en pressant le Pape d'un bref plutôt que d'une telle lettre, & ferions grand déplaifir à S. S. à laquelle il est plus que raifonable, que nous laissions prendre fa satisfaction en chose, où nous n'avons rien de moins pour nous, ains plus. Je l'ai ainsi dit à Monsieur l'Ambassadeur, qui l'a trouvé bon. Ladite lettre est dressée, & doit être envoyée à tous les Cardinaux, l'un après l'autre: de sorte que je la verrai à mon tour, Dieu aidant. Ces fêtes en ont un peu retardé l'expedition : outre que Rome ne fait jamais tôt rien de tel, & ce Pape encore moins que les autres. Tant y a que Dieu nous a fait une belle grace, d'avoir conduit cet afaire en l'état, auquel il fe trouve.

Avant hier arriverent vos lettres des 2. & 3. de ce mois. Monfieur le Cardinal de Joycufe, Monfieur l'Ambaffadeur, & moi, n'avons eu tems d'en conferer ensemble, comme nous pourrons faire après la dépêche de cet ordinaire. Cependant je louë Dieu & le Roi, vous & Monfieur de Roshy, de la grace, que S. M.

<sup>1</sup> Ce Bellochio, Echanson leres avec un secretaire de du Pape, sut envoyé aux ga- S. S. nommé Gualterucci.

m'a acordée, touchant la rélignation de l'Evéché de Bayeux, dont je fuis plus aife, que du don même, qu'elle m'en fit. C'est autant d'obligation ajoûtée à celles que j'avois déja à S. M. & à vous. Je l'en remercierai par lettres, quand j'en aurai reçu la dépêche. Cependant, je vous en remercie vous, Monseur, &c. De Rome, ce 29. de Décembre 1695.

## ANNE'E M.D. CIV.

#### LETRE CCCLXIX.

#### A MONSIEUR DE VILLEROY.

A Onsieur, Avec les lettres du Roi, & M vôtre du 11. Février, qui arriverent ici le 27. je reçûs les lettres de nomination à l'Evêché de Bayeux, expediées en la façon que je desirois ; dont je me sens infiniment obligé au Roi, & à vous, comme aussi du témoignage, qu'il a plû à S. M. ajoûter à sa lettre ; du gré, qu'elle me fçait de ce peu de service , que je lui puis rendre par deçà. A quoi je m'éforcerai tous les jours de plus en plus : & en particulier je remontrerai au Pape ce que S. M. me commande du tort que les Espagnols ont au fait du commerce, & des Grifons; & du plus que devoir, auquel S. M. s'est mise envers eux, pour éviter les inconveniens, qui pourroient fucceder de leur superbe, injustice, & violence intolerable.

Je serois marri en tout tems de la perte de

#### 340 LETRES DU CARD. D'OSSAT,

Madame, fœur du Roi 1; mais je la fens encore plus vivement en ce tems, que nous venous d'obtenir la dispense, si longtems pourfuivie, pour l'ocasion, que les malins en prendront de blamer cette dispense, ex le Pape, qui l'a concedée, & ceux qui l'ont demandée & follicitée; & d'entrer aux secrets de Dieu, & trancher de la procedure, & de se jugemens, selon leur passion, témérité & malice. Mais la vérité & la raison demeure toujoux une, quoi-

1 Madame Catherine, Ducheffe de Bar , etoit morae à Nancy le 13. du mois de Février 1604. Elle mourut Huguenote obstinée , quoiqu'elle cut souvent promis de se saire instruire, & permis que ses Ministres cuffent des conferences avec les Docteurs Catholiques , que fon mari employoit pour la convertir. Le compliment de condoleance que le Nonce du Pape fit au Roi fur cette mort est fingulier. Sire, lui dit-il . dans cette commune affliction de votre Cour, je plare comme les autres, mais par un motif tout différent. Vos bons ferviteurs pleurent avec vous la perte de Madame la Duchesse de Bar ; & moi celle de fon ame. Véritablement ce Prélat parloit en Nonce, mais mal en Courtifan : car en voyant l'écüeil de la difgrace du Pape, il tomba dans celle du Roi, qui se tint plus offensé de son compliment, qu'il ne l'auroit été de son

filence. Certatim, dit M. de Thou , Principum legati officio defuncit funt. Pontificius Orator din hafit ob religionis (crupulum ; tandem cum Roma fibi probrofum fungi officio , apud Regem deeffe minus honestum putaret , rationem invenit , qua nec Pontifici omnine displiceret , de officie in fpeciem defungeretur. Nam ad Regem admiffus prafatione ufus eft , & fe in hae publica Aula comploratione diverso ab aliis fensu dixit affici : quippe cum Rez de amici ejus de vita foreri erepta dolerent ipfe anima ejus de falute perielitantis causa lugeret. Ad que verba Rex . qui ad lucium ingentem injuriofe exprobrationis intempestivam andaciam addi impatienter ferret , fubità refpondet , fic existimare , Des gratiam vel in extremo vite Spirstn sufficere potniffe , nt illa ad aterna vita gandia & in beaterum numerum referretur. Lib. 112.

que les fous & les méchans la détruisent 2, & ne laissera d'être toujours reconnue par les gens

de bien & d'entendement.

Comme les Peres Récolets sont déja bien avant de leur réformation, par la grace de Dieu, & du Pape, qui favorise grandement tous les Religieux réformez, & du Roi, qui par sa bonté seconde les pies & saintes intentions de S. S. aussi depuis quelques années, il y a un fort bon & beau commencement de réformation entre les Peres de l'ordre de S. Dominique, & mêmement en leur Couvent de Toulouse sous le Pere Michaelis 3, Prieur dudit Couvent, avec grande édification & contentement de tous les gens de bien, & même de la Cour de Parlement, & principaux Oficiers & Magistrats, & de tout le peuple de ladite ville de Toulouse. Mais ils sont grandement travaillez par leur Provincial, qui ne peut foufrir, que ces Peres faffent mieux que lui, & se soient retirez de cette fi lourde relaxation & diffolution, où quasi tous les Ordres font tombez. Nous avons fuit ici tout ce que nous avons pû pour lesdits Peres réformez de Toulouse, & pour réformer l'audace dudit Provincial. One s'ils ont besoin de quelque provision du Roi, je vous prie de leur y départir votre aide & protection : & vous ferez une œuvre fort méritoire, dont le Roi, & vous, & tous ceux qui les auront aidez, recevront plufieurs bénédictions de Dieu & des hom-

<sup>2</sup> Veritas peteff ebumbrari , 3 Schustien Michaelis , quia nou est Dens; extingui non Auteur d'un Traité de l'Eupotes, quia à Des est. Ter-charillie. tuilen.

342 LETRES DU CARD. D'OSSAT. mes. A tant, Monlieur, &c. De Rome ce 6. de Mars 4 1604.

4 Le Cardinal d'Ossat qu'il mourut la plume à la mourut le 13. du même main, & sans avoir eu le mois, Ainsi l'on peut dire, tems d'être malade,

Fin du cinquiéme Tome.

TARQUINII GALLUCII<sup>343</sup> soc. jesu presb,

## ORATIO

IN FUNERE
ILLUSTRISSIMI
ET REVERENDISSIMI

# ARNALDI CARDINALIS OSSATI,

Habita Rome, in Ecclesia S. Ludovici, die 18. Martii, M. D. C. IV.

EM obnoxia communi mortalitati natura! hem æqua fummorum infirmorumque conditio! A Jiud ex alio ducendum vobis est funus. Illustrislimi Principes, & nescio quo pacto vilia hoc tempore capita mors asperata, id unum agere videtur, ut in purpura vestra triumphet. Quare, chim ita sepe ad ornanda lugubri pompa ordinis amplissimi justa conveniatis, este orationi mee moliendus hic aditus, nisi sta frequentia, nisi omnium in extinctum vestri Senatus amplissimum Patrem, Arnaldum Ofstatum, ardora est dudium, audientiam mihi nihilhominus facilem pollicerentur. Excurram igitur, quoniam ita jubetis, hoc campo. Sed quia per objecta mihi spatia longiis evagari, sed quia per objecta mihi spatia longiis evagari,

neque tenuitas mea, neque publicæ occupationes vestræ patiuntur, per compendia potius iero, quam per viam. Initium itaque faciam ab ea parte, quam alius fortasse, velut impedimentum caufæ, callida declinatione defugeret : habent enim plerique quod ipso statim initio magnificè dicant, de patria, de natalibus, deque illius claritate quem ornant. Quo equidem in genere omnino laborare me fateor ; fed ita, ut ego hoc fummum causa præsidium putem, & quali fontem , unde mihi sit ducenda laudatio. Nulla ergò fuerit Arnaldo Offato in splendidissimo illo Galliæ regno clara & nobilis patria, nullæ imagines, nulli tituli, nulli majores. Quid hoc aliud est, nisi fabrum fuisse fortunæ suæ? quid aliud, nisi laudis suæ nullum habere participem? cum ex ea neque patriæ claritas, neque gentis antiquitas, neque parentum imitatio possit sibi quidpiam usurpare. Haud scio, an optabilius sit ita nasci, ut folus tibi lucere poslis; quam ortum nancisci majorum nobilitate, hoc est aliena luce peril-Instrem. Certe, sapientissimus hic vir auditus est sæpe cum diceret, quasi per jocum, & glorians, fibi puero ex patrimonio libellam ita exilem & gracilem obvenisse, ut vix fuerit satis persolvendis justis, & componendo parenti. Sic igitur ille miseris obscurisque progenitoribus, Cassanaberii in Auscorum Aquitaniæ Convenarum ignobili pago, magnorum fluminum instar, ex parvis initiis ortus, ad gloriam, virtutis via, honestaque contentione, grassatus paulatim amplificatulque elt, atque ad honorem fummo proxi-. mum in hac urbe tandem aliquando pervenit. Et quantam quidem virtutem, & quam exaggeratam fuisse necesse est, Amplissimi Patres, quæ in vestro quasi mortalium Deorum concilio com-

#### DU CARDINAL DOSSAT. 345

probata, in hoc augultifimum honoris templum, corona infignis & purpura, eft introducta? Gloriofilimum eft apud omnes nationes huic imperio, tot veluti Reges facere polfe, & Regibus pares tybere Senatores: fed timul illed intelligunt univeri, qui fine veteri nobilitate, fine opibus, fine clientelis, fine ulla commendatione fortuna, in istum Senatum adlegatur, cum excellentilima fapientia spectatislimaque virtute munitum effe oportere. Illis igitur adventitiis externisque destitutus adminiculis Arnaldus, quantum habuerit ad honorem, quem consequeutus est, in virtute aprasidium ità facile inteligemus, si altibs ejus vitæ rationem ac studia repetamus.

Admodum adolescens, ac penè puer, utroque parente orbatus, ut initio significavi, incredibile dictu est; quantopere ipse per sese, & quadam inductione naturæ, pietatem, verecundiam, temperantiam, castimoniam, omnemque morum. integritatem amarit; quantaque cum animi corporilque patientia litteras fit perfecutus. Quibus non mediocriter instructus, in Parisiensem primum, deinde in Bituricenfem Academiam profectus, Jacobum Cujacium, fcriptis, famaque percelebram , jurisconsultorum illum disertissimum, difertorumque facile confultifimum, & multum & diligenter audivit. \* Tum reverfus-Parifios, omni disciplinarum genere, imprimisque jurisperitia , singulariter institutus , multo fane tempore in foro est judiciisque versatus. Sedadmonitus tandem à Paulo Foxio, Archiepiscopo Tolofano, clarillimo viro atque doctillimo. uti concertatoriam illam judicialemque palæftram, tam pio videlicet ingenio reclamantem repugnantemque, relinqueret, paruit saluberri-

#### ELOGE FUNEBRE

mo hominis confilio, ab eoque & in familiaritatem domi, & in fludiorum confuctudinem est receptus. Intereà Foxius Romam ad Pontificem Legatus à Rege decernitur. Quo in obeundo munere cum idoneum hominem habere coperet, quo uteretur à fecretis, ca gratia Romam adduxit in ea legatione Osktum, quem & fidelem, & sapientem, & gravem, diuturna consuetudine comperiste.

Hic enimverò egregia Offati virtus, idoneum nacta theatrum, coepit agere partes suas pro dignitate. Coluerat ille antea semper in omni vitæ parte, atque adeò jam inde à puero, innocentiam ac probitatem, dederat exquisitæ doctrinæ. ingenii, confiliique specimen singulare. Sed nescio quomodò illa gloriæ femina, velut in folo maligno, non respondebant, tantæque, ac tam amplæ magnificæque virtutes tanquam in recessu ac solitudine premebantur. Hic ad maturitatem perductæ illæ gloriæ fruges,hic illa virtutum lux aperto ac libero cœlo diffusa, incidit in honestorum hominum oculos, venitque in prædicationem Nobilitatis. Habet hoc enim Roma, urbium Regina, majestatis & gloriæ domicilium, ut nulli convenarum infensa novitati, hospitali quali jure omnem virtutem, quamtumvis peregrinam, amplexa, in fuo lumine collocet. hoc est, in foro atque theatro terrarum. Ouod jus quanta 'cum fidelitate reddiderit Arnaldo Offato, communia de illius virtute populi præconia testificantur. Quotus enim quisque non prædicat hominis tanti pruden-

riam', justiciam', benignitatem, ceteraque moderati animi lumina, que alio fortafle locavelut in obscuro delituissent la ore omnium est, anntam tamque præclaran ei eraditionem fuisse.

### DU CARDINAL DOSSAT. 347

atque doctrinam, ut non modo juris prudentiflimus effet, ( quam iple facultatem profitebatur ) verum etiam Theologiæ, Philosophiæ, Mathematicæ, humanitatifque ita intelligens ac peritus, ut excellens in fingulis haberetur. Ducuntur alii quali quodam inffinctu ad folam scientiam juris civilis; alii tantum ad eloquentiam; alii folum ad divinarum rerum, cognitionem; alii ad naturalium investigationem, inquisitionemque caufarum; fic prorlus, ut cum illa veri cupiditate, quæ vos vehementissimè rapit ac trahit ad fe, hoc etiam haufille malignius à natura videamur, ut nemo queat pluribus diffipliois excellere. Huic ita pariter ad omnia verfatile fuit ingenium, ut quod de Portio Catone scribitur; natum ad id unum putares quodcumque facere aggrederetur. Si jus confuleres, peritillimus fi dicendum effet , eloquentiflimus ; fi de divinis' humanifque rebus difputandum, longè videbatur omnium scientislimus. Et extitit profecto à vobis mirifica tam variæ multiplicifque doetrinæ adprobatio, Patres Ampliff. à quibus sapientissima ejus in fenatu responsa cum adsensu atque admiratione suscipiebantur. Extitit egregium Pontificis de tanta fapientia tellimonium, cum enm ad gravillimas illas de Concilio, deque librorum delectu consultationes, honorifico fanè judicio cooptavit. Neque enim reipublicæ sterilis erat illa Offati cognitio, fic ut malos Philosophos imitaretur, qui discendi studio à rebus agendis abducti, quos juvare deberent defertos effe patientur. Ità enim solitudine ille atque commentatione doctrinæ delectabatur, ut quod eo labore pararet conferret in medium ad publicas utilitates. Cumque probe nosset omnem virtutis vim ccionecontineri, conjunxerat cum ea mentis agitatione

348

omnia animi ornamenta, quæ vel ad divinumcultum, vel ad aliena commoda referentur.

Inter fummas graviffimarum rerum occupationes, nihil unquam illi prius aut antiquius fuit, quam ut Deum caste coleret ac veneraretur. Nam præter fanctillima facra, quibus fæpiflime litabat, flatas folemnesque domi precationes inflituerat, quibus ipfo quali præeunte omnem circà familiam affusam adesse volebat : neque in illo pietatis officio poterat quispiam è domesticis. impunè desiderari. Usu receptum in Gallia est, ut plerique juvenes ex ipfo flore nobilitatis Romam, ad belli pacifque perdifcendas artes, accedant, quo de genere multi fæpe in urbe atque affidue commorantur. Hi diebus festis animo vacuo foliti erant ad Arnaldum , quafi ad morum. magistrum, immò velut ad oraculum, convenire. Quibus ille benigne ac perhumaniter acceptis, jubebat primum facris interelle, quæ ipsemet rite puregue, ac fumma cum religione faciebat. Tum ad cos reversus, multa de Deo, multa de rerum humanarum fluxu atque interitu, multa de christiani hominis officio disserebat : atque . ut erat omni genere antiquitatis eruditissimus, fuos cuique majores, omnibus antiquillima Galliæ decora commemorabat, imprimisque universos ad sidem erga Regem, ad pietatem ergà patriam hortabatur: quibus illi facibus, ut est illa natio appetentissima gloriæ, difficile dictu est quantum ad omnem honestatem & laudem accenderentur. Ita homines fuæ vigilantiæ minime demandatos fultituebat : ex quo facile pofsit intelligi quantopere laboraret in suis.

Ex litteris optimi viri, qui ejus in Gallia Bajocense facerdorium opera vicaria procurabat, accepimus, tantam in ea provincia Oslato Antis-

## DU CARDINAL DOSSAT. 349

rite intrà quatuor annos factam effe divini cultusaccellionem, quantam ne intrà quadraginta quidem fuperiores facere potuerunt. Libenter in hoc ejus ornando erga divinum cultum ardore longiàs immorarer, nii alia orationem ad fe traherent, quæ, quià pertinent ad plures, faciliorem habent ab omnium adfenti laudationem.

Nam quid ego primum dico de folertia, déque publicæ privatæque gerendæ rei arte mirabili ac dexteritate? Intellecta est superioribus annis in multis, maximéque com perturbatæ diftractæque res Galliæ fuerunt Pontificia potestate componendæ. Cum enim fuillet à Foxio Legato, uti suprà narravi, delectus à secretis, atque in hanc urbis lucem expositus, tum consilio suo, tum hausta jam Romæ disciplina, ita suas partes implevit, ut à Nicolao Villaregio, intimo Regum Confiliario, artiumque civilium peritillimo, habitus fit admirabilis opifex rerum agendarum.\* Quapropter eum absens . & quem nunquam de facie noverat, ita coepit amare, magnificifque apud Regem quotidie verbis extollere, ut extinco in ea legatione Foxio Arnaldus decretus fit Regius Romæ procurator, ad quem legationis mandata devolverentur : quæ illo fane tempore administravit solus, & posteà semper, tum à Regni tutoribus, tum à Legatis, publica Galliæ negotia participavit. Et quidem quam gravia , quam difficilia , Deus immortalis ! Non multò post cœpit tota Gallia primo feditionum motibus agitari, deinde gravillimo bello percuti, ad extremum cæfo Rege, quafi ruente fastigio conquaffari. Quid inde confecutum fit , luctuofius est, quam ut debeat hoc loco commemopari. Civium cædes, amicorum dishdia cogna-

#### 50 ELOGE FUNEBRE

torum infidelitates : contempta religio, rapta profana, facra profanata.

Rerum tandem aliquando potitus est Henricus quartus, invictissimus bello Rex, in cujus hodie finu Gallia conquiescit. Videbatur ex summa victoria fumma pax confequuta : fed priore bellorum turbine omni divino jure convulso atqueperverso, nisi religio constitueretur, seviores ex hac nube procellæ metuebantur. Statuit ergo fortifimus victor huic quoque periculo providere, ac petenda publice à Pontifice venia triumphum fuum memorabili pietatis exemplo nobilitare. Arduum hoc erat, & quod navum hominem, cui res mandaretur, fummaque prudentia præditum postularet. Quare Rex, cui ut summa belli peritia, ita incredibilis est internoscendo cujulque ingenio prudentiaque calliditas, cum Jacobo Perronio , Ebroicensi Episcopo , humani · divinique juris peritiflimo, difertiflimoque in paucis, negotium dediffet, uti Romam profectus ageret, in fenatu de reconciliatione, déque veteri religione restituenda, multis in Gallia prætermissis viris, alioqui sapientissimis, Perronio collegam Arnaldum Offatum, qui Romæ erat, suo judicio designavit. Is quanta cum prudentiæ fignificatione in hoc præcipuo laudum: fuarum actu versatus sit, recordamur universi. Implicitum fane, involutumque negotium. Erant multa, inter se distracta atque pugnantia, exmultorum fententia componenda. În ea tamen re peragenda ita fe ipfe tractavit , ut Pontificifatisfecerit , & Regi fummopere placuerit , & Christianæ reipublicæ pepererit, pacato nobili regno, tranquillitatem.

Quæ res illi meritò & in Gallia commendationem honorabilem attulit; & Romæ regio-

#### DU CARDINAL D'OSSAT. 35#

postulatu dignitatem ac purpuram maturavit : quam ipse proptereà in omni sermone, ut erat animi voluntante gratiflimus, acceptatam uni Regi Galliæ referebat. Ac ne idcircò venundatum ejus suffragium, eóque beneficio ad æqua, ad iniqua, jam obstrictum putaremus, dicere folitus. erat, scire se Regem suum non nisi justa flagitaturum : fi tamen ea tempora inciderent, quibus temporibus aliter eveniret atque ipse putaret, tum enim verò nunquam adduci se posse, ut ejus rogatu, vel angustislimum unguem, recti lineastransiliret. Nullæ in eo fallaciæ, nullus fucus, admirabilis animi candor, incredibilis aquitatis justitizque tenacitas, recti amor ac studium inauditum : ex quo fonte modestia quædam ac moderatio fluxit, omni posteritati memoranda. Viginti amplius annos Romæ fuit, & bonam. quidem partem in Principum rationibus procurandis: quo toto tempore nullas unquam opes . nullas (ibi copias comparavit, ita videlicet in hoc. fanctifimo foro, simpliciter ac more majorum, fine cupiditate atque avaritia versabatur. Sacerdotium in Gallia . & honeftum , opinor , & opulentum, à Rege superiore sibi oblatum, bona fide acceperat : sed quia suboriri cœpit in ea possessione aliqua disceptatio, illo se statim abdicavit, libero jare Pontifici Ecclesizque remisso. Munera, tamquam libertatis humanæ pretia, animique corruptelas, neque unquam accepit ipfe, neque accipi à fuis est passus: è quibus unum, cum nonnihil in eo genere aliquando peccasse cognovisset, illico reddere justit accepta, & lucri jacturam compensavit de suo, ut simul existimationi sue consuleret, simul alienæ cupiditati mederetur. Tenent plerique memoria, quam carus effet Arnaldus Offatus Eftenfi Cardi-

#### ELOGE FUNEBRE

nali superiori, Principi celeberrimo maximóque. Is cum extrema jam valetudine testamentum conderet, Arnaldo, qui pro necessitudine atque officio aderat, quatuor aureorum millia legavit : cúmque pertimesceret ne vir moderatus ac bonus difficile à testamenti procuratoribus eam fummam extorqueret, pergrandem illi clariffimamque gemmam, quæ viginti aureorum millibus æstimabatur, in manus conjecit, ut eam veluti prædem haberet, quoad legata perfolverentur. Erat Arnaldo eo tempore, ut postea: femper . res familiaris angusta : conditio minimè iniqua videbatur, res expetibilis, & quæ facile cupiditatem alliceret : nunquam tamen ille neque rei magnitudine, neque amicorum. hortatu, neque precibus optimi Principis, qui hoc etiam atque etiam vehementiffime contendebat, adduci potuit, ut eo pignore videri vellet, vel parum alienæ fidei credere, vel ex amicitia facere mercaturam. Permultos, opinor, quos de temperantia laudare folemus, vicit hac animi moderatione Offatus; fed funt alia, inquibus videtur ipsum se fignificatione modestiæsuperasse. Tantam de illius side atque prudentia Rex superior opinionem animo consignarat, ut de eo ad fe recipiendo cogitaret, quo & ab intimo confilio uteretur, & à secretis. Cum: ergo ei tam amplum honorificumque munus pernuntium obtuliffet, constantistime recusavit homo bonus ac temperatus, maluitque in mediocri fortuna fecuritatem, quam ruinæ periculum in fuprema.

Afperum aliquis hominem ac feverum putabit, qui opes, qui munera, qui gratiam, tanta cumelatione repudiaret. Fit enim sepe, ut homines obstinate justi, supraque modum cupidirati in-

#### DU CARDINAL DOSSAT. 357

victi, incommodo fint ingenio, innocentia rigida ac peracerba. Nihil profectò minus in hoc homine deprehenderes; îmmò dicere folitus erat, æquum & bonum latius patere debere, quam jus: atque adeò Catonem facetè reprehendebat, quòd servos venderet ubi consenuissent. Quaré clarissima illa animi decora nulla unquama severitatis macula contaminavit : quin etiam è magnis ejus plurimifque virtutibus nulla erat quæ plus extaret emineretque fuprà ceteras, quam benignitas, mansuetudo, facilitas, aliaque animi ornamenta Ieniora. Nemo unquam ad eum accessit officium petiturus, quem benigne non exciperet, foveretque, & quibuscumque poffet rebus adjuvaret : atque ut haberet, quo miserorum egestati consuleret, multa sibi de brevi suo censu curtaque supellectile detrahebat. Quid quod ea vir dignitate libellos etiana fupplices calamitofis destitutisque dictabat, corumqua negotia in fe recipiebat ut fua . & tanta cum vigilantia curaque tractabat, ut regiam procurationem diligentiùs tractare non posset. In quo genere, nisi longitudinem fugerem, non prætermitterem officia, quæ plerique Reliogioforum ordines gratiffima testificatione commemorant : ut enim ab exposta illa sua liberalique voluntate neminera unquam arceret, libentius tamen atque impensius, ut erat religiosus ac pius, talium caufas & negotia procurabat. Intelligit quid à me dicatur Divi Bernardi familia, intelligunt è Franciscana atque Dominicana in Gallia; qui, veteri, revocata disciplina, arctioris vitæ modum rationemque sequuntur : ac ne singulos enumerando percenfeam, intelligimus omnium maxime nos, quicumque huic Jefu Sodalitati nomina dedimus. Quibus fi gloriofum est

#### 354 ELOGE FUNEBRE

hoctemporetoti Gallia regno, fumma bonorum gratulatione, restitui, tanta gloria, nis eamibi totam liberalissimus Rex vindicaret, nomibil in hunc pium atque officiosissimum Principem referenda esset, qui ne requistus quidem, quantum postea compertum est, sedulo studioseque per litteras cum Rege hac de restitutione transe-

git.

Nimium quantum, nescio quid immensum, bellicostime ac religiosissime Rex Henrice, debemus tibi, qui cum in iracundia facile modum habeas, placabilitatis tuæ, hoc est, de nobis bene merendi, finem invenire non potes. Parum videlicet erat iftius animi prolixitati tuæ nos gratiæ reconciliare, nisi obrueres beneficio quos ornares. Tu nobis ista tua clementia & liberalitate fecisti, ut optabilius esset è regno tuo, hoc est, ex antiquissimo Religionis asylo, cum ignominia infamiaque depelli, qu'im hoc honorifico judicio tuo, quam hac publica virtutis commendatione gloriaque carere. Debemus, inquam, tibi quantum explicare non polimus : fed patere, ut etiam Arnaldo Offato hac officii commemoratione grati fimus, quem to, nifi tuo tantum judicio ac voluntate beneficus in nos effe voluisses, vocasses profecto in aliquam tanti beneficii focietatem.

Redeo ad ipfum Offatum: immò verò non redeo, sed nunc ipsum brevisimà hominis commendatione perorabò. Habent in ejus intertiu quod doleant universi: Senatus, qui consiliriu quod doleant universi: Senatus, qui consilirium virum; Tribunalia, quæ sanctissimum judicem; Eruditi, qui præssidem; Illiterati, qui patrocinatorem; Religiosorum ordines, qui tutorem ac parentem carissimum amiserunt. Sed memo majus quam Gallia ex hoc ejus obitu vul-

#### DU CARDINAL D'OSSAT.

nus accepit, cujus confilio difficillimis temporibus confervata eff; cujus fapientia, inter varias distractasque perfidiosorum hominum opiniones ac sectas, in veteri officio, hoc eft, in Romani-

Pontificis imperio est retenta.

In vobis tantum, Clarillimi Principes Gioiofa atque Bethune, amifo jam communis tutelæ collega, regnum illud amplifiimum refpirabit, veftrum auxilium implorat, veftras refpicit manus, in vos funt omnium preces fupicit andeque converfe. Si, quod eo vivo collata opera faciebatis, advocationem illi regno vofram atque præfidium foli commodabitis, fi corum, quos Offatus entra cum caritate consplectebatur, inopiam fublevandam, harreditario quafi jure ad vos tranfinillam, officiis accefilife veftris exiftimabitis, erit, cur Gallia levius aquiqique jadturam ferat; erit, cur minàs nos de tanto nobis fublato præfidio doleamus.

» Dans toutes les autres éditions il y a une » version françoise de cette. Orasion funchre : » mais comme l'original n'y est pas reconnoissa » loit mieux la siprimer, que de la laisse dans » cette nouvelle Edition , à laquelle elle auroit » fait deshonneur. Joint que le genishomme » Flamand , qui nous a donné , en l'arnée 1695, » l'Acedemie des Sciences & des Arts , a traduit » tous les points historiques de cette Orasion dans » l'éloge , qu'il a mis au deslous du portrait de

w notre Cardinal. &

### 356 ELOGE FUNEBRE

# E P I T A P H E

# D'OSSAT.

RNALDO, OSSATO, GALLO, S. EU-A SEBII. PRESBYTERO. CARDINALI. EPISCOPO, BAIOCENSI, OUI. OMNIUM. PER. MULTOS, ANNOS, GALLICANO-RUM. IN. URBE, NEGOTIORUM, CON-SILIORUMOUE. PARTICEPS. ET. AD-MINISTER, RARISSIMÆ. IN. REGES. SUOS. FIDEL EGREGIORUMQUE. RITORUM. TESTIMONIO. SACRA. PURPURA. OR NATUS. AMPLISSIMI. ORDINIS. DIGNITATEM. EA. SAPIEN-TIÆ. INTEGRITATISQUÆ: FAMA. EA-QUA. OFFICIORUM. IN. OMNES. PRO-PENSIONE, CUMULAVIT, UT. SUI. DESIDERIUM. EXTERIS. QUOQUE. NATIONIBUS. CUM. ADMIRATIONE. RELIQUERIT. VIXIT. ANNOS: LXVII MENSES. VI. DIES. XX. DECESSIT. PRI-DIE, IDUS, MARTII, clo. Io. c. iv. PE-TRUS. BOSSU, LUGDUNENSIS, CU-BICULI, PRÆPOSITUS, A. SECRETIS. ET. RENATUS, CORTIN. ANDEGAVEN-SIS. 'A. CUBICULO, ITEM. ET. SECRE-TARIUS, EX. TRIENTIBUS, HÆREDES. PATRONO, OPTIMO, ET INDULGEN-TISSIMO.

S. P. P. C.

Roma jacet in Ecclesia S. Ludovici.

# DIVERS ELOGES

# DU

### CARDINAL DOSSAT.

T Marquis de Pisany, Ambassadeur à Rome pour Henri III. rend le témoignage suivant de M. d'Osfat, dans une lettre au

Roi, du 24. de Février 1587.

» M. d'Olfat fera, tout ce qu'il pourra de ce » que V. M. lui commandera, & ne fera jamais las de fervir : & il n'est possible de met-» tre homme, quel qu'il soit, auprès de Mon-» fieur le Cardinal de Joyeuse, qui soit plus utile, » intelligent, & à propos que lui.

# E L O G E

#### υ

# CARDINAL DOSSAT

par Monsieur DE Thou.

D'Ltimus memorabitur Arnaldus Offatus; nulli horum pothabendus, jam mulitories » à nobis perhonorificé appellatus, ut minimé »emortualem diem expectari oportuerit, ut memortualem diem expectari oportuerit, ut memortualem diem expectari oportuerit, ut memortualem diem expectari oportuerit, qui nullam alioqui partem in historia »faciunt: cóque licet pauciera de tanto vivo di»cenda occurrant, justa tamen, vel amictiza » ergo quæ mihi arctissima cum eo intercessita»

ocum aliqua grati animi testatione persolvenda » funt. Is in Novempopulania nostra, pago juxa ta Augultam Ausciorum ignobili ortus , obs-» curis adeò natalibus, ut cognatos & adfines » prorfus ignoraret, & pauperes ac domefticos, » nullos prætereà hæredes habuerit; fed donis » ingenii, doctrina, pietate, morum probitate, » & infita prudentia, à Deo largitlime cumula-» tus, facile natalium defectum tanta accessione » supplevit, ut Romæ, in amplifimo orbis » theatro, ceteros omnes natalium splendore, » & aliis fortunæ præsidiis illustres, æquaverit, 35 plerosque superaverit; æquabili irreprehensibi-» lis vitæ tenore omnium amorem & admiratio-» nem promeritus: ficque in illa aula totis xxx. » annis fe gellit, ut nemini benè fentienti du-»bium reliquerit, quin fi peccati originalis, » quod vulgò vocant, fomes non obstitisset, » qua moderatione maximos honores in ea citrà » ambitionem decurrerat, eodem in stadio per-» gens ad fummum Ecclefiafticæ poteftatis fafti-» gium inosfenso pede vaderet. Vixit annos lxvII. » menfes v1. dies xx. ad B. Ludovici fepultus. n Histor, lib. 132.

# Traduction de l'Eloge latin.

J'Ai réfervé Arnaild d'Offat pour le dernier des Johnmes remarquables de notre tems, quoiqu'il n'y air aucun de ceux que j'ai récitez, qui mérite de le précéder. L'honorable mention, que j'ai déja faite fort fouvent de lui dans ces livres, montre allez, que je n'avois que faite d'artendre le tems de fa mort pour célébrer fa mémoire, comme il arrive de ceux, qui ne font aucune part en l'Histoire. Et quoiqu'il m'en reste

### DU CARDINAL DOSSAT.

Beu à dire , néanmoins l'étroite amitié, que nous avons eue ensemble a exigé de moi, que pour témoigner ma gratitude, je lui fisse ici ses obseques. Il nâquit en Guiennne, dans un petit village près d'Auch, & étoit d'extraction si vile, & si basse, qu'il ne connoissoit aucun de ses parens; enforte qu'il n'eut point d'autres héritiers que les panyres & ses domestiques. Mais Dieu l'avoit enrichi fi abondamment des dons de l'esprit, de doctrine, de pieté, de probité, & de prudence ; qu'il fupléa , par leur moyen , le défaut de son origine avec un tel avantage. que non seulement il se rendit égal à tous ceux, qui, pour l'antiquité de leur race, ou pour les autres faveurs de la fortune, étoient illustres à Rome, ce grand théatre de l'Univers ; mais il en surpassa même plusieurs ; & par le cours de fa vie irreprehensible, & conduite d'une même teneur, il s'acquit l'amour & l'admiration de tout le monde, se comportant si sagement en cette Cour-là, par l'espace de trente ans, que personne ne doutoit, que s'il n'eût pas eû le péché originel, qu'ils apellent, il ne fût pour arriver un jour au Pontificat par la même voye, qui l'avoit conduit à tous les plus grands honneurs. Il a vêcu foixante-fept ans, fix mois, & vingt jours; & est enterré à Saint Louis à. Rome.

### 860

Ex Elogiis Clarorum Virorum, SC. SAMMARTHANI.

### ARNALDUS OSSATUS CARDINALIS.

. C Ed & hunc facrati ordinis aureum florem . » O ocellum nostræ Galliæ, sui denique seculi » novum fidus Arnaldum Offarım quo nunc pia-» culo præteream? Is humili apud Auscos ortus » loco, fed nobili & excelfà præditus indole, » postquam in umbratilibus Rhetorum & Phi-» lofophorum scholis aliquandiu profitendo lastuisset, foroque deinde se comparasset, ad alia » studia se transtulit, Romamque mox in Pauli » Foxii, Legati Regii, comitatu profectus, & » eo posteà sublato, in Cardinalis Atestini re-» rum gallicarum patroni familiam ascitus, ere-» xit fe ad grandiora, tractandisque magni mo->> menti negotiis ita paulatim affuevit, ut in hoc » laudis genere parem hæc ætas haberet procul-» dubio neminem. Itaque Henricus III. omnis » egregiæ virtutis liberalislimus admirator, eum » ultro in Galliam revocare constituit, ut ab » epiftolis interioribulque confiliis eius fideli » operà & industrià dubiis temporibus utere-» tur. Sed cum facris initiatus effet, id munus, » tanguam à fua profeilione alienum, modefté » repudiavit. Nec defuêre qui hoc ejus factum » sic interpretarentur, quasi Romano cælo jam » affuetus , & arridentis fortunæ fibi confcius » ad ea se reservaret, quæ Romæ posted conse-» cutus est, longe majoris ampliorisque dignita-» tis ornamenta. Cum enim Henricus IV. pacaDU CARDINAL DOSSAT. 362

o tâ invictis armis Gallià, cum fummo quoque » Pontifice redire in gratiam statuisset, Olla-» tum, inter alios, delegit, qui unà cum Ebroï-»censi Episcopo Jacobo Davidio Perrone, sin-» gulari doctrina viro, nunc amplitlimo Cardinale, Romam in id à se tum legato gravissi-» mum illel opus conficeret, pacemque tanto » labore partamaliquanto firmiore prælidio vin-» ciret ac stabiliret. Quo demum negotio feli-» citer & ex animi fententia transacto, vir eximius, commendante Rege, illustrem facras » purpuræ honorem à grato & amico Ponti-» fice faeile tulit : eóque facilius , quod infignis » ejns candor & probitas, amabileique mores >> cum fumma eruditionis & prudentiæ opinione » conjuncti, omnium fere Cardinalium animos > jamdudum promeruissent, sibique conciliassent. > Obiit în eo fortunæ splendore felicislimus se-» nex, nobilque, vel additâ jam operi coronide, > novum , nec opinatum , elogii conscribendi » argumentum objecit. At vos, in quorum gras tiam hæc facra paravimus, ô celebrium tot » virorum beati manes, este boni : nec enim di-» gnius ea peragi sane poterant, quam si ad ex-» tremum tanto nomine appellato rite conve-» nienterque sic litaremus. «

## Traduction du précédent Eloge.

JE ne puis, fans crime, oublier Arnauld d'Offar, que l'on peur, à bon droit, nommer la fleur du Sacré College, l'œil de la France, & l'aftre de fon liecle. Il étoit né de fort bas lien, dans, le Diocefe d'Auch en Guyenne; mais, en récompense, la Nature l'avoit doût d'un trèspiche & très-généreux naturel. Ayant demeuré Tome V.

#### DIVERS ELOGES

262 quelque tems dans l'obscurité de l'état de Profes-. feur en Rhetorique, puis en Philosophie; il se mit après à l'étude de la Jurisprudence, de laquelle il quitta depuis l'exercice, pour fuivre Monsieur de Foix, qui alloit Ambassadeur de France à Rome ; lequel étant mort en cette charge, il entra au service du Cardinal d'Este, Protecteur des afaires de France ; par où il commença d'aspirer à des choses plus grandes, qu'il n'avoit encore fait : & s'acoûtuma tellement au maniement des afaires d'importance, qu'il n'y a eu personne de son tems, qui en cela ait égalé son industrie & sa dexterité. Tellement qu'Henri III. grand admirateur des excellens hommes, se résolut de le rapeller en France, pour le faire Secretaire d'Etat, & l'un de ses Ministres, dans un tems orageux. Mais sa modestie lui sit refufer cette charge, comme contraire à la profeffion ecclesiastique, dans laquelle il étoit engagé. Ce qui fit juger à plusieurs, qu'à cause de l'habitude, qu'il avoit prise à Rome, & de l'esperance qu'il avoit conçue, que la fortune qui commençoit à lui rire, lui seroit encore plus favorable ; il s'étoit réservé à de plus hautes & de plus amples dignitez ; lesquelles lui sont arrivées depuis, felon fa conjecture. Car Henri le Grand, ayant pacifié la France par ses armes invincibles, & pris la résolution de se réconcilier avec le Saint Siege, choisit M. d'Ossat avec M. du Perron, Eveque d'Evreux; aujourd'hui Cardinal, pour en traiter avec le Pape, & pour afermir par ce moyen, la paix, qu'il avoit acquise avec des peines & des travaux infinis. Cette négociation ayant fuccedé heureusement, & selon le desir du Roi, il fut aisé à M. d'Ossat d'obtenir de Sa Sainteté, de laquelle il étoit aimé & chéri, le

### DUCARDINAL DOSSAT. 3

chapeau de Cardinal, à la nomination du Roi. Joint que sa candeur, sa probité, la douceur & facilité de ses mœurs, & l'estime, que l'on faifoit de sa mœurs, & l'estime, que l'on faisoit de sa de sa prudence, lui avoient longtems auparavant, concilié la faveur, & la bienveillance de presque tous les Cardinaux. Il est mort vieux, & très-heureux dans la splendeur de cette fortune; & comme j'avois désa achevé cet ouvrage, il m'a fourni contre mon atente, un nouveau sujet d'éloge. Mais vous, ò bienheureuse ames, à la mémoire de qui j'ai dresse emonument, agréez ce pieux travail, que je ne pouvois sinir plus dignement, qu'en y ajoûtant un nom si grand, & si esselve.

### Ex JANI NICII Pinacotheca.

ortuo Foxio, ejus opera ulus est Cardinalis Estensis, Galliæ Patronus ( Protecn tour des afaires de France ) Après la mort du-» quel . Postulatus etiam atque etiam ab Henrico »III. atque humanissimis literis invitatus ad » fanctioris Regni epistolas conscribendas, hanc » provinciam recufavit. Non enim decere eum, » aïebat, qui facris initiatus effet, aliis negotiis » operam dare, quam religiosis ac facris. Sed » hanc illius in urbe mensionem alii aliter interpretabantur, nimirum adjectum fuille oculum » ad eum honorem, quem posteà adeptus est. » Intereà, Rege occifo. . . . in tantis reipublicæ » illius tenebris, hominis ingenii, virtutis, fa-» pientiæque, lumen clarius eluxit. Nam chm >> non effet hic Romæalius, cui tanto oneri fusti-» nendo animus vireíque fufficerent, omnia ad illum regni negotia deferebantur; illudque omnium maximum, atque gravillimum de

>> Henrico IV. qui autoritate Romani Pontificis. » à quo olim desciverat, fibi regnum confirmari » stabilirique summà ope nitebatur. Nam quam-» vis tam ardua, tamque difficilis provincia, >> Principum Christianorum animis in varia studia » distractis, Jacobo Perronio, Ebroicensi Episcopo, demandata effet, ea tamen, nonnili ex » Offati autoritate, qui, confiliorum omnium >> particeps, Perronio fuerat additus, adminif-» trata est.... Neque tanto illi honori, à Cle-» mente VIII. ob fingularia ipfius merita accep-> to generis obscuritate tenebras aliquas attulit, » fed splendori ornamentoque fuit : neque po-» stremus inter Cardinales est habitus, sed pro-» pemodum fummus existimatus, eóque fastigio » dignissimus judicatus, quod proxime ad divi-» num accedit.... Quem ille locum non aliis » artibus tutatus est, iiili iis, quarum erat ain->> ceps, quibusque ad eum honoris graduntal-» cenderat , nimirum innocentia, æquitate , ani-» mi moderatione ac temperantià, nullà cupidi-» tatis avaritiæque fuspicione. «

Comme cet éloge contient, à peu près, les mêmes particularitez, que le précédent, la traduction précédente peut servir à tous les deux.

Le Cardinal Sforza Pallavicino apelle le Cardinal d'Olfat Uno de principali e de più Jaggi Moniști, che havesse mai la Corona di Francia. Chapitre 10. du Livre 24. de son Histoire du Concile de Trente.

›› Omnium meritò censentur utilissimæ dignissimæque, quæ Politicorum mentibus atque
 ›› oculis perpetuò obversentur, Carbinalis
 ›› Ossati epistolæ, utpote quæ gravissimo ac

# DU CARDINAL DOSSAT. 365

» planè senili cultu exafatæ sunt, seracissimóque
» gravisimarum rerum ac sententiarum i spenio,
» nusquam laxæ, nusquam molles, semper æquales, semper lectoris animum demulcentes de»tinentesque jucundissimà rerum ac rationum va» rietate. Naudé, daas sa Bibliographie politi» que.

Les négociations du Cardinal d'Ofat, & du Préfident Jamin font prefque feules capables de former un parfait Ambaffadeur. VVicquefort, Scétion 3, du Livre 2, de fon Ambaffadeur.

# LETRES DU ROY,

ET DE

# DE M. DE VILLEROY,

A U

### CARDINAL D'OSSAT.

Lettre du Roi, contenant la négociation da Cardinal Aldobrandin, envoyé Légat en France, au sujet de la guerre de Savoye.

On Cousin, Je vous envoye un double de ma derniere lettre, portée par le fieur Erminio, dépêché par le Cardinal Aldobrandin vers 'N. S. P. le Pape, pour lui porter le premier avis de la conclusion & signature des articles du Traité, qu'il a fait entre moi, & le Duc de Savoye: desquels je vous ai envoyé un double avec ma sus fusite ettre, dont

recevrez encore, avec la préfente, une copie. Depuis, j'ai vû par deux fois ledit Cardinal en l'Abbaye d'Ainay, où il est logé. Jeudi dernier, il célèbra ausli la Messe, en laquelle Dieu fut remercié de la grace, qu'il nous a faite de nous donner la Paix; & fut prononcée, après icelle, une Oraison en latin par un des gens dudit Cardinal " qui fut très-bien reçü; & capace que je ne doute point que l'on ne vous en faste part, je ne vous écrirair rien du contenu d'icelle. Ledit Cardinal m'a parlé de plusieurs points, comme j'ai fait à lui de plusieurs autres, dônt j'ai bien voulu vous donner avis par la présente.

1. Il a defiré scavoir mon avis & ma déliberation sur la guerre contre le Turc, en laquelle Sa Sainteté prétend unir & engager tous les Princes Chrétiens. J'ai loué l'intention & le dessein de S. S. & ai reconnu avec lui l'afoiblillement. qui aparoît de présent en l'Empire & puissance. de la Maison Ottomane, procedant de la faineantife du Chef , & de sa conduite. l'ai au li reconnu le besoin, que la Chrétienté a de se roidir & évertuer, pour arrêter le cours des armes de cet ennemi commun, même depuis l'a-vantage, que l'on lui a laissé gagner, l'année derniere, par la prife de Canife; mon Ambaffadeur résidant à sa Porte m'ayant mandé, que cette prise avoit tellement relevé l'autorité dudit Prince, avec les progrès, que les Polonois ont faits en Moldavie contre le Vvalaque; que cela a entierement abatu & fait ceffer les rebellions de l'Afie, & autres, qui s'étoient émuës

<sup>\*</sup> Par le Sieur Marcheset- plusieurs lettres de cette se-

#### AU CARDINAL DOSSAT. 167 en divers lieux dudit Empire. J'ai remontré audit Cardinal, que je devois me gouverner en ce fait avec plus de circonspection, que les autres, à cause de l'alliance ancienne, que les Rois mes prédécesseurs ont contractée avec ceux de ladite Maison : laquelle j'avois continuée & entretenuë jusqu'à présent, plus pour en servir la Chrétienté, comme mesdits prédécesseurs, & moi , avions souvent fait; que pour favoriser & avantager ledit Turc, au dommage d'icelle. Néanmoins ne voulois pour cela m'excufer d'entrer en la Ligue, que S. S. entendoit faire ; en laquelle au contraire, je lui ai dit, que pour le respect de S. S. & pour la consideration particulière de la priere & femonce, que m'en faisoit de sa part ledit Cardinal, je lui donnois ma parole de me joindre, quand S.S. y auroit engagé les autres Princes & Potentats Chrétiens : lesquels avoient plus grand besoin que moi, de cette union & résolution, & pouvoient ausli en tirer plus d'avantage que moi , & néanmoins y porter leurs armes, & y fervir à moindres frais, que je ne pouvois faire, pour être plus voifins de lui, que je n'étois. A quoi il étoit raisonable d'avoir égard, comme je m'assurois, que. S. S. auroit : concluant, que pendant que S. S. poursuivroit l'union des autres, je pourois, selon que je scaurois qu'elle s'avanceroit, me dé-

2. Après, il m'a parlé d'établir en Angleterre, après la mort de la Reine, un Roi, qui foit catholique, & de convenir avec le Roi d'Elpagne d'un fujet propre pour tenir çe lieu; me reprefentant l'avantage, que cela aportera à la Re-

partir doucement de ladite alliance, afin d'entres plus librement & honorablement en l'autre. De quoi il a montré demeurer content.

ligion, & le grand contentement, que N. S. P. en recevroit. Je lui ai dit, que tel choix & établissement seroit très-dificile à faire, tant pour la diverfité & contrarieté de nos opinions fur la personne, à laquelle on s'arrêteroit ; ( dont il feroit cuasi impossible que ledit Roi d'Espagne & moi tombassions d'acord, à cause de la jaloufie, que la condition & proximité de nos Etats nous obligeoit d'avoir l'un de l'autre) que pour être nos intelligences audit Royaume fort contraires, d'autant que tous les Prêtres & Catholiques du pays, pratiquez par les Jéluites, regardoient ledit Roi d'Espagne ; & ceux qui leur étoient oposites, inclinoient de mon côté : Ou'il faloit confiderer, que les partis de ceux qui prétendoient à la Couronne dudit pays, étoient forts; & principalement celui du Roi d'Ecosse: concluant que je pensois être plus expedient, de moyenner, que ledit Roi d'Ecosse se fit instruire en la Religion, & se réunit à l'Eglise, afin de fortifier ce dessein d'un droit légitime, tel qu'est le sien. De quoi j'estimois que l'on pourroit venir à bout, fi la recherche & pratique en étoit bien faite. A joûtant que j'en avois déja projeté quelque chose, non sans quelque signe & esperance de bon succès que j'avois déliberé pourluivre. Nous en sommes demeurez là, fans. que j'aye pénétré plus avant au dessein dudit Cardinal.

3.4. Il m'a fait inflance aussi de la publication du Concile, & du rapel des Jésuites. -Après lui avoir represente les dissinculez, qui m'avoient empêché jusqu'à présent de satisfaire à l'un & à l'autre, je lui ai promis de commander l'adite publication, & d'en faire dépêcher la déclaration nécessiaire, à mon retour à Paris; & par-

AU CARDINAL D'OSSAT. 369 delà me résoudre de ce que je ferai pour les autres, lui failant entendre mon intention être de les admettre en certains lieux de mon Royaume, & felon qu'ils fe comporteront en iceux, d'étendre davantage ladite grace, & les traiter favorablement, montrant que je desire, qu'ils me donnent ocasion de les faire remetrre par tout. Sur cela, je lui ai proposé l'union d'un certain Prieuré allis auprès de ma Maison de la Fleche, à un College, que je desire fonder audit lieu, auquel je fais état de loger desdits Jésuites, comme les estimant plus propres & capables que les autres, pour instruire la jeunesse : ce que ledit Cardinal a loué, & m'a promis de favoriser envers S. S. Partant je commanderai, que les mémoires vous en soient envoyez au premier jour, afin que vous le lui ramenteviez, & en fassiez la poursuite. Car j'estime que ladite fondation, faite en l'une de mes Maisons, sera pro-

5. 6. Plus, ledit Cardinal m'a prié de continere & favorifer le rétabilifment de la Religion Catholique en mon pays de Bean; & pareillement d'avoir foin en Brelle, qu'il ne foir rieu fait au prépudice d'icelle, afin qu'elle fût remife; en l'un, en fon ancienne liberté & dignité; & qu'elle ne fût alterée n'i trophlée en l'autre. De quoi je lui to déclaré avoir le méme defir & intention que lui; mais être befoin de pourvoir audit rétabilifement par dégrez, pour mieux en venir à bout : étant certain, que si l'on y procedoit furrement, l'on rempliroit le pays de diferonde & de confusion. Ce qui retarderoit plutôt, qu'il n'avanceroit ledit rétabilifement, duquel j'étois jaloux, comme d'un ouvrage, que j'aurois l'étois jaloux, comme d'un ouvrage, que j'aurois l'autre d'avoir le la reminer d'un ouvrage, que j'aurois de l'en le la reminer de la remi

fitable au pays, & favorable à ceux dudit Or-

dre.

170 entrepris pour la gloire de Dieu, & pour contenter S.S.

7. Je lui ai, promis aussi, qu'étant à Paris je ferai revoir & confiderer une certaine inscription gravée en une piramide, qui fut dressée par Arrêt du Parlement de ladite ville, en la place de la maison du pere de ce Jean Chastel, qui atenta à ma personne : de laquelle il m'a fait plainte, & prié d'y pourvoir : de façon que S. S. connoitra, combien je desire la contenter en toutes choses.

8. Après, il m'a fait instance d'envoyer à Rome les Cardinaux François, qui font encore par-deçà, où il m'a dit qu'ils seront plus utiles à mes afaires, & plus dignement qu'ailleurs, pour les raisons qu'il m'a representées, que vous içavez mieux que nul autre : m'ayant fur cela prié de donner moyen à celui de Givry de faire le voyage, & de s'y entretenir, ainsi qu'il scavoit qu'il avoit bonne volonté de faire.

9. Il m'a ramentû ausli d'envoyer un Ambaffadeur; & je lui ai dit, que je donnerai ordre à l'un & à l'autre, le plutôt qu'il me sera possible, comme en vérité j'ai déliberé de faire. même à ladite charge d'Amballadeur ; connoilfunt combien il importe à mon service, qu'elle foit remplie promtement d'un personage, qui en foit digne : quand ce ne seroit que pour vous soulager & feconder en l'execution de mes commandemens.

10. 11. 12. Après, il m'a parlé de donner ordre, que l'Abbaye de Grandmont, qui est Chefd'Ordre, tombe entre les mains de personne. qui soit de qualité & probité telle qu'il convient pour la bien régir & administrer, ayant sçû. qu'elle étoit disputée & prétendue par aucuns

### AU CARDINAL DOSSAT, 371

qui n'étojent capables de ce faire. De quoi je Iui ai promis de m'informer, & contenter S. S. & pareillement de favorifer & maintenir les droits & la Jurisdiction Ecclesiastique; comme aussi les afaires & les officiers de la ville d'Avignon, & du Comtat de Venisse, dont il m'a fait instance; & de ne permetre, que lesdits officiers soient troublez en la joüissance d'un certain peage fur le sel, qui se leve à Cavaillon : duquel je lui ai dit, que je me ferai informer, afin d'v faire droit, defirant plutôt acroitre que retrancher les droits de l'Eglise, même durant le Pontificat de S. S. au nom de laquelle ledit Cardinal s'est plaint encore d'un certain livre, qu'il dit avoir été naguere imprimé contre le Concile; duquel je lui ai pareillement dit, que je m'informerai, afin d'y pourvoir.

Et comme ledit Cardinal m'a requis des choses fusdites, je lui ai aussi proposé celles qui 'ensui-

vent.

1. Je l'ai prié de fiplier S. S. de ma part, de faire faire les obfeques du feu Roi, dont j'ai fi fouvent fair inflance : lui reprefentant les raifons, qui m'obligeoient à faire cette pourfuite, & celles, qui la doivent favorifer envers S. S. en l'alsurant, que je ferois faire le femblable par-deçà au plutôt, maintenant que Dieu m'avoit donné la paix ; ne les ayant retardées, que pour les faire plus folemnelles, comme le mérite la mémoire & dignité dudit Roi. Ledit Cardinal m'a dt , qu'il et raifonable qu'il y foit faitsfait, & m'a promis de s'y employer : de façon qu'il m'a donné esperance qu'il n'y aura dificulté.

2. Je l'ai prié aussi de requerir S. S. de ma part, de promouvoir à la dignité de Cardinal le

fieur Dom Alexandre Pico de la Mirande, & l'Evêque d'Evreux: l'un, pour être de Maison illustre, qui a toujours été très-afectionnée à la France, & qui est pour sa personne, digne de recevoir tel honnenr, & d'être agregé en ce Sacré College; & l'autre, pour sa doctrine, & les services, qu'il a faits, & fait tous les jours à l'Eglife de Dieu; & en confideration & mémoire aussi d'avoir été ministre de ma réconciliation avec S. S. & le Saint Siege, & pareillement d'avoir eu bonne part à mon instruction en notre Religion. Ledit Légat m'a répondu, qu'il. fera dificile d'obtenir le premier , pour être allié de la Maison d'Este, de laquelle le Saint Siege doit avoir encore jalousie, à cause du Duché de Ferrare. Mais je lui ai promis d'envoyer querir ledit Dom Alexandre, pour m'assûrer de fa foi afin d'en répondre à S.S. & audit Cardinal: & davantage, de donner des bénéfices en mon Royaume audit Cardinal d'Este, pour l'aquerir & avoir autant à ma dévotion, qu'ont été afectionnez à cette Couronne, ses prédécesfeurs ; afin que S. S. & ledit Cardinal en puissent. fire état à mon aveu. Et quant audit Evêque d'Evreux, il m'a dit, qu'il pense que S. S. l'aura bien agreable. Partant, je vous prie d'embrasser, cette poursuite, comme vous avez acoûtumé de faire ce que j'afectionne, afin que j'obtienne cetto grace pour l'un & pour l'autre, à la premiere. création que fera S. S. & en tirer parole d'elle, s'il est possible, l'assurant que j'ai déja écrit audit Dom Alexandre, qu'il me vienne trouver , pour faire l'office que j'ai dit ci dessus. Defait, je vous envoye la lettre, que je lui écris. pour cela, laquelle vous lui ferez tenir au pluoc, en lui failant sçavoir, que je desire qu'il.

toute - puissante autorité du Cardinal Pierre Aldobrandin 180. note 14. visite la jeune Reine d'Espagne à Milan, & y séjourne quelque tems. 292. Les Espagnols procurent son retour à

Rome. ibid.

Jean-François Aldobrandin. Son voyage en Espagne. I. 243, 244, 354. d'où il retourne peu content. 430. Pourquoi 445. Son premier voyage en Hongrie, en qualité de Général des troupes auxiliaires. 434. & 452. Son second voyage en Hongrie. IV. 428. mauvais augure de cette expedition. ibid. note 8. fa mort. V. 4. note 6. ses charges données à son fils ainé. 23. &

note 🚱 🕆

Olimpia Aldobrandini, femme de Jean-François. V. 6. 8. n'avoit eu pour dot que quinze cens écus. 23. Marguerite Aldobrandin, niéce du Pape, épouse le Duc de Parme. III. 548. Silvestre Aldobrandin , fils-ainé de Jean-François .

est fait Cardinal. V. 316. 3 7. Promotion désaprouvée par un autre Cardinal ibid.

Les Aldobrandins anciens ennemis des Medicisa I. 496. note 5. & serviteurs de la France. 308. & 426.

Les Aldobrandins sont agregez à la Noblesse Vénitienne. II. 62. Clement VIII. leur defend de prendre pension du Roi d'Espagne. 416. & note If.

Maison Áldobrandine mal afectionnée à celles d'Este & de la Mirande. V. 21. 372.

d'Alegre, Marquis, affaffin, n'est point admis à baifer les pieds du Pape. III. 178, 179. & note 10. IV. 384.

Alexandre Severe, fon Ordonnance touchant les esclaves. III. 351.

la Marquife, qu'il avoit montrées en Italie. V3-29.70. Permission envoyé de Rome pour le châtier. 28.

Hippocrate. Un de ses aforismes, III. 359.

HODLANDE: HOLLANDIS: Henri IV ne pouvoit pas honnétement renoncer à leur alliance, I. 271. 272. IV. 434, ni leur refuer la fatisfaction d'avoir un Agent à fa Cour. 479. Il n'avoir tenu qu'à l'Archiduc Albert de faire par l'entremife d'Henri IV. un bon acommodement avec la République de Hollande. 436

3. Honorat de Lerins, Abbaye en Provence, unie à la Congrégation du Montcassin. II. 499. La division s'y met. V. 197. 198. Réglemens faits

pour y remedier. 243.

Dom Pietro Pan'o, étu Abbé de S. Honorat. V. 183. 156.

Dom Céfar de S. Paul, Prieur de cette Abbaye. V. - 252.

L'Hôpital-Vitry, Gouverneur de Meaux. IV. 150. note 4. fon fils ainé meurt à Rome. 174.

Huguenors. Ils n'ont jamais atenté à la vie de cinq Rois de France, qui les avoient rigoureulement traitez. I. 372. % note 3, 3 alarment de la venuis d'un Légat en France. Il. 437. % note 14. fe vantent de posseder le cœur & l'ame d'Henri IV. 305. lui font des demandes infolentes tandis qu'il affiegeoit Amiens. III. 27. % note 4. Edits fâtis par nos Rois en leur fayeur. II. 430. % note 7.

& 8.

Huguet , Prêtre Lionnois. Le Cardinal d'Offat
empêche qu'il ne foit expedié d'une Abbaye. III.

Hulft, ville en Flandre, reprise par l'Archidut Albert sur les Hollandois. II. 324.

Horault de Maisse, Ambassadeur de France à Ve-

· Cardinal. ibid. note 8. IV. 17. & note 1. ede Saponara, Comte Napolitain, volé fur les terres de France. V. 152. 153.

Saraano, Cardinal afectionné à la France. I. 479. Meurt. II. 11. Sassinolo. Le Duc de Modene s'empare de cette

Place. IV. 103. en vertu de quoi, ibid, note 8. Swells, Patriarche de Constantinople, est fait Cardinal. II. 130. pourquoi. note 2. meurt. III.

SAVOYE. DUC DE SAVOYE, Charles Emanuel fe faifit du Marquisat de Saluces. I. 261. 402. 6 s'en clerifie par une medaille. 402. note 4. menace de le vendre au Roi d'Espagne. II. 283. & de tailler de la besogne au Roi de France pour 40. ans, file Roi lui fait la guerre. IV. 125. fe vante d'avoir mis le cadenat à la porte d'Italie. III. 352. note 4. & d'être l'homme le plus propre à ruiner la France. II. 389. Veut avoir la Place d'Entremont en Dauphiné. II. 481. Trompe ses Ambassadeurs. IV. 124. s'abouche avec le Gouvernement de Milan à Somo, 241, où fut conclu le treité de Biron avec les Espagnols, ibid. note 1. fait demander à Henri IV, le jeune Duc de Vandôme pour une de fes filles, V. 378. obtient pour ses soldats une grace que le Pape avoit refusée au Roi d'Espagne. IV. 250. 251. Il étoit suspect au Roi Philippe II. fon beau-pere. II. 409. note II. & fut très-mal traité sous le regne de Philippe III. II. 284. note 7. Il nommoit aux benefices de la Breffe. IV. 330. fut toujours favorisé sous le Pontificat de Clément VIII. V. 94. dont les neveux avoient accepté la Protection de Savoye. III. 270. & IV. 250. L'esprit & les mœurs de Charles-Emanuel. 261. note 3. V. 27. 123. 180. son fils-ainé meurt en Espagne. IV. 140. note 2.